

Digitized by Google

4

UNIVERSITY OF WISCONSIN

LES DEBNIERS JANSENISTES

# DU MÊME AUTEUR

## POÉSIES.

La Chanson de la Vie, i vol. in-18, librairie académique Didier, 1889 (ouvrage couronné par l'Académie française). Le Dies Irm du Mexique, i vol. in-16, 1873, épuisé.

#### PROSE.

Le Petit Lyré de Joachim du Bellay, : vol. grand in-8 erné de deux eaux-fortes, librairie académique Didier, 1878, épuisé.

La Question oléricale, 1 vol. in-18, chez André Sagnier, éditeur, 1878, épuisé.

Contes et figures de mon pays, 1 vol. in-18, chez Dentu, 1879, épuisé

Jules Vallès. — 1 vol. in-18, Revue illustrée de Bretagne et d'Anjou, 1886.

Jules Bimon, sa vie et son œuvre, 1 vol. in-18 avec portraits et autographes, librairie Dupret, 1887, épuisé.

Rose Epoudry, roman, 1 vol. in-18 illustré par Léofanti, librairie académique, Didier 1889.

#### SOUS PRESSE.

L'Angevine. — Épisodes de la guerre de Vendée.

Pertraits à l'encre. — Études et variétés littéraires.



# LES DERNIERS

# JANSÉNISTES

# DEPUIS LA BUINE DE PORT-ROYAL

JUSQU'A NOS JOURS

(1710-1870)

PAR

# LÉON SÉCHÉ

TOME II



# PARIS

LIBRAFRIE ACADÉMIQUE DIDIER

# PERRIN ET Cie LIBRAIRES-EDITEURS

35, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 35

1891

Tous droits réservés.

nightized by Google

LES

# DERNIERS JANSÉNISTES

## CHAPITRE PREMIER

Vie de M. François Jacquemont, curé de Saint-Médard en Forez.

Pour écrire la vie de M. Jacquemont et faire l'historique du monvement janseniste dans le 1 yonnals et le Forez, j'ai eu la bonne fortune, ainsi que je le dis dans l'Avertissement de cet ouvrage, de trouver à la bibliothèque de Saint Étienne le manuscrit Taveau.

Ce manuscrit rédige en 1845, soit dix ans après la mort du cure de Saint-Medard, fut deposé en 1868 a la bibliothèque de Saint-Étienne. Vers la même époque M. Baisson. receveur municipal, léguait à cette bibliotheque tous les livres de la petite église port-royaliste de la Loire, dont il était le dernier survivant. Il y avait là des choses curieuses : la première édition des Pensees de Pascal, deux exemplaires du pamphlet : Jesus-Christ sous l'anathèmes, et deux

1 L'auteur de ce pamphiel janséniste est M. Gudvert, angiencuré de Saint-Pierre le-Vierl, à Laon. Quoiqu'il fût attaché à la doctrine de saint Augustin et aux grands principes de la moral

Google

TOMF II

UNIVERSITY OF A

volumes mal relies contenant des pièces sur les agusements des Jaménistes sous la Restauration. Mais ces pièces sont loin d'avoir la valeur historique du manuscrit Tayeau.

L'a iteur. M. Jacques Taveau avait éte, dans sa jeunesse, attaché à l'établusement des sourds-muets soude à Saint-Étienne par Marguerite Mirandon II avait puisé dans la société de cette fine charitable, aupres des vieux Oratoriens résugiés dans cette ville, et surtout dans le commerce de M. Jacquemont, le culte des doctrines de Port-Royal.

« Je n'avais que dix nenf ans, écrit il dans la preface de son manuscrit, quand je connus ce saint prêtre et que je sus admis parmi ses pénitents; pendant le peu d'années que j'eus l'avantage d'être sous sa direction, j'avais eu un certain nombre d'entretiens avec l'il. Ces entret ens me sont si fortement restés imprimés dans la memoire, qu'il me semble encore aujourd'hui que ce n'est qu'hier que je jouissuis de ses douces et graves conversations. Je puis dire de lui ce que saint frénée dit de saint Polycarpe, son maître, que j'ei retenu non-seulement ce que je lui ai entendu

chrétienne, il se laisse alter un torrent, del l'Avertusement de caouvrage, el publia en' 1714, queique avec beaucoup de répugnance, la Bulle et le mandement de son évêque. Mais il ne tarda pas à s'on repentar. Après avoir adhéré à l'appel que son évêque M. de C'ermont, avait interjeté su futur concile, il se-Joignit à ceux qui profestèrent publiquement contre le fameux accommodoment de 1720. Et lorsque M. de Saint-Albin ful nommé évêque de Laon, il na craignit pas de refusar sa signature au Formulaire Interdit pour ce fait, déponillé de son bénéfice et doctare incapable d'en posséder d'autres dans l'avenir, il embrassa unevie ca chée et y persévéra jusqu'à la mort. Outre lésus-Christ sous l'anatheme, il e publié differents petits ouvrages tels que la Constitution avec des remarques et des Entretiens sur les miracles. Il mourat le 3 septembre 1737, après avoir recu les sacrements de l'Église et renouvele tous les actes d'appel, de réappel et d'adhésion à MM, de Senes et de Montpellier.

dire, mais que j'imitais dans le temps, au naturel, ses mamères, et jusqu'à son timbre de voix, jusqu'au caractère de son écriture

> J'étais du reste lie avec la genéral le des personnes qui l'avaient connu de longue main et qui avaient vecu dans son intimité, entre autres M. Théolière-Duchossy, de sorte qu'il me fut très facile de recueiller pour mon travail tous les renseignements nécessaires. S'il n'a pas d'autre mérite, il à au moins celui de l'exactitude.

Ces lignes sont datees du 3 février 1868. Depuis lors, M. Jacques Taveau a rejoint son modèle dans l'autre monde. Je puis donc dire, sans crainte d'offenser sa modestie, tout le hien que je pense de son ouvrage. En le lisant, je songeais à ces notices si naives « dans leurs respectueuses longueurs » que les disciples de Port-Royal ont ecrites sur quelques-uns de nos Messieurs, à la vie, entre autres de M l'abbé de Pont-château par M de Besubrum J'aurais voulu le publier tel quel ; les exigences du livre m'ont fait un devoir de l'abréger un peu. Mais je l'ai suivi page a page et j'ai reproduit textuellement tous les passages qui auraient trop perdu l'analyse. De la sorte, mes lecteurs pourront encore goûter le charme particulier, la saveur mystique de l'original.

I

#### Sa nalssance et son éducation.

François Jacquemont naquit à Boën, petite ville du departement de la Loire, le 21 septembre 1757. Ses parents, sans être riches, possédaient une belle aisance Cela leur permit de donner une bonne education à leurs six enfants, dont François était le troisième Ayant montré d'a l'àge le plus, endre les plus houreuses. dispositions pour l'état écclésiastique, il fut place d'abord au collège de Montbrison, tenu par les Oratomens, puis chez les Dominicains de Lyon, où il fit sa philosophie et sa première année de théologie qu'il acheva au séminaire de Saint-Joseph'. Il se distinguadans ces trois maisons par les plus rares qualités de l'esprit et du cœur et merita d'être complimente publiquement, à la fin de ses études, par M. de Montazet, archevêque de Lyon. Voici dans quelles circonstances: M. de Montazet, en vue d'exciter l'émulation des jeunes theologiens de son diocése, avait fondé six prix

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. de Montazet, dont nous avens en l'occasion de parler dans le tome précédent, avait forme, en arrivant à Lyon, deux nouveaux séminaires : l'un, chez les Pères de l'Oratoire auxquels il avait fait donner le collège de la ville, l'auvre, chez les Prêtres de la Congrégation de Saint-Joseph. Il exigeait que tous les éleves de Saint-Sulpres aliassent passer quelque temps dans l'une ou l'autre de ces maisons avant de prendre les ordres.

qui se distribuaient dans chacun de ses seminaires a l'en trée des vacances. On choisissait pour cela les six meil leurs séminaristes. Les deux premiers se disputaient la première on la seconde couronne, les deux suivants la troisième ou la quatrième, et enfin les deux derniers la cinquième et la sixième.

Celui qui faisait les objections était assis auprès de l'archevêque, celui qui devait y répondre était en chaire vis-à-vis de lui.

François Jacquemont avait toujours remporté le premier prix. La dernière fois, comme il était encore en chaîre, M. de Montazet lui adressa ces élogieuses paroles : « Monsieur Jacquemont, pour rendre hommage à la vérite, je suis bien aise de le déclarer en présence de MM. les supérieurs et professeurs. J'ai suivi les cours de Sorbonne avec tou l'intérêtque commande la science de la religion ; eh bien, je n si jamais entendu ni maître m disciple répondre avec autaut de force et de sagesse, ni d'une manière aussi lumineuse que vous venez de le faire aux objections de M. T... Aussi ne serez vous point étonné si je vous réserve les premières places de mon diocèse. »

11

Il est ordonné prêtre. — Ses premiers travaux dans le ministère. — Il revient de ses préventions favorables à la Bulle *Uniqualitus* et au Formulaire d'Alexandre VII.

Cet éloge public avait suscité bien des envieux au joune théologien. A peine était-il ordonné prêtre', que l'entourage de l'archevêque profita de l'absence de M. de Montazet' pour l'écarter de Lyon, et le nom ma vicaire à Boën, sa ville natale.

1 Il recut l'ordination des mains de l'evêque de Sarepte.

Une véritable plaie dans l'église à cette époque était le non i sidence des évêques ; voici co quien disent les auteurs d'une re racto dos Adelos do Nos seignours los éváques pour être présentée 2 l'Assemblee genérale du clergé de France de 1780, « Paris est devenu le séleur ordinaire de la plus grande partie des évêques de France Des yees d'ambition, le simple ennui les porte à fuir laurs diocèses. Ils viennant se délasser ici des fatigues d'une res résentation qui met ait lours penchants à la gêne. Il leur tarde de deposer un personnage auquel un reste de bienséance les force mais qui coûte trop à leurs passons. Il faut à leurs goûts plus de liberté, et d'est dans la capitale qu'ils la trouvent. Ils se flattent de ly cacher dans la foule, et d'echapper par ce moyen à la censure publique. On peut juger de la vie qu'ils y mênent par l'attrait qui les y conduis ou qui les y retient. L'un passe les matinées à courte les rues dans un appareil qui ne met pas à l'abri de l'insulte, et qui protege nécessairement le mépris. L'autre a la fureur du jou et il y consume une ample portion du patrimo no des pauvres. On ne voit celu.-ci qu'à table ou dans les bois. On ne trouve colui-là que chez les financiers, parce qu'il v est plus libre et qu'en s'avilussant il y reçoit plus d'hommages,

all y parut, nous dit son biographe, avec ce quelque chose de fort, de royal et d'austère qui suit toujours une grande vertu. Il avait l'abord éminemment sacerdotal, tout en lui révélait le prêtre, le ministre du Très Haut. Le jeune vicaire cut, en débutant, la prudence et la sagesse d'un vieillard. Il n'accordait à ses parents et amis que juste ce que la bienséance exige On ne le vit jamais perdre à la table ou au jeu, ni en conversations ouen promenades inutiles, un temps qu'il sut toujours employer fractueusement dans le silence de sa chambre. Il n'y avait mer en lui qui annonçàt le néophyte : Il parut de suite dans la chaire de verité et au tribunal de la pénitence ce qu'il a toujours été, dans l'une de ces fonctions, un messager de la parole de Dieu dans toute sa force ; dans l'autre, un ginde éclairé, un médecin habile et prudent. Les saintes règles qu'il avait puisées dans les Instructions de saint Charles et autres sources aussi pures, furent toujours sa boussole au sacre

etc. Requéte, pages 53 et 51. »— La remarquable pièce que je cite se trouve à la suite d'un mandement de M. de Montazet, en réponse a une critique anonyme de son catéchisme, sans nom d'auteur ni d'imprimeur. Sans charger M. de Montazet de tout ce que cette requête reproche aux évêques, il est certain que, bien qu'il fût recommandable sous le rapport de sa science et de sa bonne doctrine minsi que de son esprit de tolérance, il ne fut pas irréprochable sous celui de la res dence J'ai entendu dire à une viei le demoiselle, mademoiselle Bodel, sœur du curé de la Grand'église de Saint-Étienne, avant la Révolution française, que durant un épiscopal de 30 ans, on n'avait vu M. de Montazet que deux fois à Saint-Étienne. Si ce fait est exact it faut avouer qu'il ménagesit ses visites pastorales (Note de M. Taveau).

Celte remarque est fort juste, mais le pièce citée par M. Taveau n'est pas le soule ou les fideles du temps se piaignent de la non résidence des évêques. Nous trouvons l'echo de ces doléances dans un grand nombre de cahiers de 1789 notamment dans le cahier du tiers-état de Paris; et c'est pour couper court à cet abus que les rédacteurs de la Constitution civile y introduisment le titre l'étair la residence.

tribunal. Jamais il ne composa avec le crime, et il exigea toujours une conversion sincère pour qu'il accordat à ses penitents le bienfait de l'absolution.

- « Une conduite siferme chez notre jeune vicaire offrait un contraste frappant avec celle qu'avait tenue son predécesseur. M. Heurtier, qui était d'un naturel si donx et en même temps si peu éclairé sur les regles de l'Église, qu'il ne savait jamais refuser l'absolution quand il avait renvoyé son péntient deux ou trois fois. Il avait gagné, par sa tolérance toute molimenne, l'affection de la paroisse, de sorte que, si l'abbé Jacquemont, son successeur, se tit respecter par sa vertu et ses inœurs austères, M. Heurtier avait emporté l'amitié de tous les dévots demi-chrét ens qui formaient le grand nombre.
- En quittant Boën, M. Heurtier s'était ret ré au Chambon-Feugerolles, lieu de sa naissance, où il desservit la chapelle domostique du comte de Feugerolles, seigne ir de l'endroit, Il venait de temps en temps à Boën visiter les amis qu'il y avait laissés, et pronait son logement chez le curé. Ce fut pour M. Jacquemont l'occasion de l'entretenir de son ancien. ninistère dans la paroisse et de lui faire sentir, sur la mamere dont il l'avait exercé, de combien d'épines il avait embarrassé cette partie de la vigne du Seignour. Ces représentations douces et sévères, faites avec bonté, l'Écriture sainte et latradition à la main, firent comprendre à M Heurtier qu'en effet il avait semé de l'ivraie dans le champ qu'il avait q dité. Il commença dès lors, à en faire péintence, et alla si lom dans cette voie que M. Jacquemont qui était devenu son guide crut devoir modérer son l'zele à satisfaire la justice divine.

¹ On se rappelle que les Instructions de Charles Borromée sur la Pénitence furent imprimées aux frais et par ordre de l'assemblée générale du clergé, en 1656, comme étant la règle en pareille malière. Arnauld en faisant le plus grand cas. Lire à ce sujet le tome 11, p. 176 de Port-Royal, par Sainte-Beuve.

Les services que lui rendit M. Jacquemont en cette curconstance, ne se bornerent pas à lui faire connaître les véritables règles de l'Église sur la penitence; il lui fit part auss
des nouvelles lumières dont il venait d'être éclaire luimême au sujet de la Bulle et du Formulaire.

Il faut dure que M. Jacquemont s'était fait au séminaire une fausse îdée de l'obéissance due au Formulaire d'Alexandre VII et à la Bulle *Unigenitus* 

L'épreuve des persécutions qu'un essai de résistance à ces rescrits avaient attirées à la Congrégation de Saint-Joseph, celles qu'elle avait à craindre, un intérêt de corps porté trop loin, une politique timide, tous ces motifs avaient déterminé cet ordre religieux à courber la tête, contre la propre conviction de ses membres. Après bien des tergiversations, devenus constitutionnaires soumis, MM. de Saint-Joseph « inculquèrent à leurs élèves le misérable système de paix et de neutralité qu'ils s'étaient forgé à eux-mêmes pour rassurer leurs consciences. » Aussi, bien que la tolérance de M de Montazet ait dispensé M. Jacquemont de la signa ture du Formulaire, le vicaire de Boën se scrait fait un scrupule d'entrer dans l'examen des disputes qu'il avait déchainées. Il etait fermement attaché à la doctrine de saint Augustin, il la tenait pour la seule vraie, mais il avait une secrète horreur de la controyerse

Or un jour qu'il était occupé à ranger la bibliothèque curiale, il lui tomba sous la main un ouvrage d'un docteur en Sorbonne. Il l'ouvrit par curiosité et lut un passage où l'auteur, a pour soutenir la Bulle Unigenitus avançait hardiment qu'il ne faut pas juger de la foi de l'Église, sur le rapport de nos actions à Dieu, par le témoignage de saint Augustin, mais du témoignage de saint Augustin par l'enseignement actuel de l'Église, c'est-à-dire, selon lui, par la Bulle. »

Cette impertinence le mit hors de lu.. « Il faut que cette cause soit bien mauvaise, se dit-il, pour qu'on ose l'étayer sur de semblables arguments. Insulter à saint Augustin pour soutenir la Bulle, c'est par trop fort le Dès ce moment, elle lui devint suspecte. Il se mit à lire avec som les ouvrages pour et contre, et il n'eutpas besoin d'en lire beaucoup pour être convaincu que la Bulle était dans l'erreur.

Quelques années après, un missionnaire du nom de Gatus s'étant permis de lui reprocher ses lectures jansénistes, M. Jacquemont lui répondit :

a Quoique vous m'accusiez de ne lire que des livres jensénistes, j'ai lu, il y a plus de douze ans, un soi disant docteur de Sorbonne qui, pour soutenir la Bulle, disait entre autres sottises pareilles, que l'on ne doit pas juger de la foi de l'Église sur l'obligation de rapporter nos actions à Dieu, par le témoignage de saint Augustin, mais de la doctrine de saint Augustin par l'enseignement actuel de l'Église. Je dois même vous apprendre à ce sujet que c'est ce docteur qui m'a converti au Jansénisme, car j'avais jusque-la de fortes préventions que j'avais puisées dans la Théologie de Collet',

La Théologie du P. Vallat, connue sous le nom de Théologie de Lyon, n'était pas encore publiée à l'époque où M. Jacquemont faisait ses études, mais quoque MM, de Saint-Joseph se ser-

mais je vis tant de faux principes, tant d'errours, tant de mauvaise foi dans ce prétendu ducteur, que je ne balançai pas à chercher ailleurs la vérité. Grâce à Dieu, je l'ai trouvée, j'en fais mes délices et je n'aspire qu'au bonheur de la répandre et de souffrir pour elle.

c Puissiez-vous, Monsteur, la connaître enfin vousmême après l'avoir combattue! Puissiez-vous la chercher avec autant de zèle que vous en avez mis à lui tourner le dos. Oui, mon cher et très cher Monsieur, défiez-vous de cette apparence qui vous en impose en faveur de la Bulle et du Formulaire.

Le vœu de M. Jacquemont ne fut point exaucé Tout au contraire, ce missionnaire ne s'en montra que plus ardent à le signaler comme hérétique et schismatique.

Cependant le vicaire de Boën se signalait dans sa paroisse par des actes frappés au coin du sentiment religieux le plus sévère. Il révait d'y transporter les mours édifiants de la petite église de Sompuis, on Champagne, et faisait de son mieux pour ressembler à M. Collar.

vissent de la Théologie de Collet, il est certain qu'ils supplément dans leurs cours à ce qu'elle avait de défectueux principalement sur la grâce, quant à la partie dogmatique. Pour le morale, lout le monde sait que cette congrégation était très exacte sur les regles de la péintence et que dans les missions qu'ils faisaient, il étaient loin d'alter aussi vite en fait de conversion que nos missionnaires actuels. Ils ne commerent jamais ces communions genérales qui clôturent nos missions. Ils alfaient plus lentement, marchant sur les traces des Pères de légiese. (Note de M. Tavesu). — J'ajouterai que la Théologie Vallat fut publice sous les ausplies de M. de Montaget et avec la collaboration de Tabaraud, qui appartenait à l'Oratoire et avait été envoyé i you en 1773, après avoir enseigné à Nantes et à Arles.



Le seigneur de l'endroit avait un frère qui ne pensait qu'au plaisir C'est à lui qu'il s'attaqua en premier lieu. Un jour qu'il s'était entendu avec sa belle-sœur pour reunir dans une fête champêtre toute la jeunesse des environs M. Jacquemont manœuvra de telle sorte, il fit à la grand messe un si beau sermon sur les dangers de la danse, que toutes les mères, convaincues, touchées, repentantes, s'empresserent de faire des crouses à la dame du château, et que la jeunesse s'abstint d'y paraître.

On juge du désappointement du Jeune homme. En apprenant de quelle façon il avait été joué, il entra dans une violente colère et promit de se venger de M. Jacquemont. En effet, soit dans l'intention d'executer sa menace, soit par simple bravade de sa part, il arriva le dimunche suivant à Boën, armé de deux pistalets, et se plaça d'un côté de la porte de l'église, en attendant la sortie du vicaire Cela se passait pendant les vêpres. Le père de M. Jacquemont, averti du danger. que contait son fils accourut immediatement avec une hache et se posta d'un air resolu en face du jeune ser gneur. Quelques minutes après le vicaire soriait de l'église. Mais les pistolets ne partirent point : ils avaient eu peur de la bache, et le fanfaron qui les tenait s'en retourna tranquillement au château en dévorant son deput

### Ш

Il prand possession de la cure de Saint Médard. — Sos travaux dans cette paroisse — Il résiste à son archevêque qui veut le nommer grand vicaire.

Cette petite aventure en mettant en relief la fermeté sacerdotale de M. Jacquemont l'avait rendu rès populaire dans sa paroisse. Mais it ne devait pas y demeurer longtemps.

 Après avoir exercé le saint ministère à Boén pendant. environ deux ans, la Providence lui désigna le poste ou cite voulait qu'il servit désormais. l'Église. Les prêtres de Saint-Joseph, ses anciens maltres, étant venus faire une mission dans la polite paroisse de Saint-Médard que diri geait alors un bon vieux curé du nom de Massacrier, celuici s'ouvrit à ces messieurs de l'intention où il était, en raison de son grand âge et de ses infirmités, do resigner sa cure en faveur d'un prêtre qui eut la ferme volonté de faire le bien. - Pa sque vous êtes dans cette intention, lui dirent-ils, nous connaissons un sujet tres digno et tres propre à remplir vos intentions. C'est M Jacquemont, vicaire à Boën que nous avons eu pour élève. Le portrait qu'ils en firent était si avantageux, qu'il se décida sur-lechamp à lui donner la préférence. Après les formalités légales pour la résignation du titulaire, M. Jacquemont vint prendre possession de sa cure le 14 septembre 1784, »



L'Église de Saint-Médard n'avait men de séduisant. C'était un pauvre village perdu dans les montagnes du Forez, à une lieue de la petite ville de Saint-Galmier. Mais il portait un nom prédestiné, et sa pauvrelé même lui donnait un charme de plus aux yeux de M Jacquemont L'instruction religieuse de ses paroissiens laissant beaucoup à désirer, il n'épargna ni soms ni travaux, ni peines ni fatigues pour les faire parvenir à la connaissance, à l'amour de la vérité.

 Afin de leur procurer plus de facilité pour s'instruire, il fonda une école gratuite pour les enfants et pour tous ceux qui voulaient en profiler. On y apprenait non-sculement à lire mais on s'y appliquat surtout d'une mamère toute particulière à former le cœur. Pour pouvoir exercer une survei lance plus active sur ses élèves, il fit construire une maison attenant au presbytère, et il se procura une maîtresse d'école d'un rare mérite et d'une piélé exemplaire : mademoiselle Françoise Aubert, de Montbrison Cette sainte fille s'acquitta avec beaucoup de zèle de cette importante fonction. Elle avait toute la lendresse d'une mere pour les enfants, elle portait ses soins sur les besolus corporeis de ceux qui étaient pauvres avec une délicate sagacité, et elle fut toujours un exemple vivant de toutes les vertus chretiennes. Le curé eut en elle un puissant auxiliaire ; elle catéchisait le dimanche après vépres. Comme une humihié profonde résidait en elle, jamais elle ne voulut tirer de son propre fonds ce qu'elle disait à cette assemblee, quorqu'elle fût très capable de le faire. Elle exigea toujours que le curé lui écrivit ce qu'elle avait à dire, se bornant à expliquer et à développer le cahier qu'elle tenait en main. C'est de là que nous sont venues les explications

sur les Épitres et Évangiles des dimanches et fêtes de l'année, ainsi que l'explication du catéchisme du diocèse que nous avons en manuscrit de M. Jacquemont, ouvrages qui, pour la clarté et la simplicité, sont de vrais chefsd'œuvre en ce genre. »

C'est que M. Jacquemont, comme le dit son biographe, était loin de croire que la lettre du catéchisme suffisait pour être instruit de la religion. Il exigeait que les adultes comme les enfants s'appliquassent à la lecture des bons livres et que tous fissent de la religion l'étude. de leur vie. Dans ce but, il avait répandu dans sa paroisse une foule d'ouvrages port-royalistes, des Nouveaux Testaments, des livres d'heures où l'office de l'Église se trouvait en français. La bibliothèque pour ainsi dire obligée de chaque famille comprenait : le Catéchisme de Naples' ou de Montpellier ; l'Exposition de la doctrine chrétienne et l'Abregé de l'Ancien Testament de Mesenguy; les Réflexions morales du P. Quesnel: les Essais de morale de Nicole ; les ouvrages de Du Guet et Treuvé; les Instructions chrétiennes de Singlin , l'Histoire ecclés astique de Racine ; divers traités de l'abbé Fleury, etc .. Il n'était pas rare de rencon-



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ce catechisme écr.t par Gourlin est devenu très rare. J'en ai trouvé récemment, dans la boite d'un bonquiniste, un exemplaire en bon état portant à la prem.ère page l'inscription manuscrite suivante: Prix donné par le Bureau de Bienfaisance des Thermes à Marquerite Martial pour su science, su sugesse et son assiduité. Paris, le 20 août 1805, signés: Le Camus, président, et Croullebois, secrétaire. Pent-être ca Le Camus était-il parent du cardinal.

trer chez les cultivateurs une collection d'une centaine de volumes et plus, qui servaient de nourriture intellectuelle à ces populations rurales. Aussi l'esprit de la paroisse fut il bientôt méconnaissable. Autant il y avait d'âmes faibles et de faux dévôts, avant le ministère de M Jacquemont, autant il y eut, sous sa direction, de parfaits chrétiens et de vrais penitents. Mais M. Jacquemont n'en était pas plus fier pour cela. Toujours humble, toujours petit, il semblait ignorer tout le bien qu'il fa sait autour de lui, comme médecin du corps et de l'ame. Car il ne se bornait pas à diriger les consciences de ses paroissiens, il se prétait volontiers à leur donner des avis, des conseils sur leurs affaires temporelles, trop heureux quand il pouvait arranger leurs différends. Et la meilleure preuve de son humilité, du désinteressement abroru de sa conduite, c'est qu'étant curé de Saint-Médard il refusa le poste de grand vicaire que lui offrait M. de Montazet.

### 17

Son attachement à l'œuvre des Convusions. — Sa réserve sur cette matière. — Zele avec lequel il rejette tout ce qui dans cette œuvre s'écarte de la règle de la foi et des martirs.

Pourquoi faut-il que ce digne prêtre ait donne lui ausai dans le travers des Convulsions? Son biographe

se montre scandalisé de ce que l'abbé Grégoire l'ait blâme dans son Histoire des sectes religieuses d'avoir cru à de parcilles inepties. Le mot est dur, j'en conviens mais il n'est que juste Et c'est en vain que dans sons Avis aux fideles' M. Jacquemont a tenté de se disculper du reproche de fanatisme que ses ennemis lui l'aisaient de tous côtés.

- Un crie, dit—li, au fanatisme, parce que nous regardons l'œuvre des Convulsions comme une œuvre divine et comme un signe de la proximité des secours que Dæu prépare à son Église. Nos ennemis ne peuvent nous pardonner notre attachement à cette œuvre si féconde en merveilles, et alin de nous couvrir d'opprobre, ils nous chargent sons pudeur de tous les exces ou sont tombes de faux convulsionna res. Il est de notre devoir da repousser la calomnie et de montrer quelle est l'œuvre à laquelle nous nous attachons et quelle est celle que nous rejetons.
- « Nous ne répéterons pas tel ce que nous avons dit de ce grand événement dans notre Instruction sur la vérité et les avantages de la religion<sup>3</sup> (chap XI, XII et XIII). Nous vous exhortons, mes chers frères, à rehre ces trois chapitres qui contiennent un désaveu formel des fausses Convulsions, et une idée nette des véritables. Nous sommes persuadés que cette œuvre est la voie du ciel qui nous avertit que les menaces faites à la Gentilité par saint. Paul sont sur le point d'être exécutées, et que le retablissement de toutes choses.

Cet ouvrage, paru en 1796 était approuvé et recommandé au clergé et aux fideles du diocèse d'Aix. Les additions qui e terminent sont de M. Desflour de Genetière, mort à Lyon, sa ville natale, vers 1820.

<sup>\*</sup> s voi. 10-8\*, 175a. TOME II

prédit par Jésus-Christ est pres d'arriver. Nous la regardous comme un presude mystérieux, qui dispose tout pour l'avenement d'Élia et pour la conversion des Juifs. Nous pensons avec le grand Colbert, chef de l'Appel, qu'on ne doit pas mépriser les quertissements qu'elle presente et qu'il est de la prête de s'y rendre attentifs (lettre 658) ; e.le nous paraît comme a cet illustre évèrme si importante, que nous coulons y donner. toute notre attention (ibid), et nous nous croyons comme lui obligés d'annoncer à lous ceux qui altendent la rédemplian d Israel que le Seigneur est proche et qu'il ne tardera pas. Si c'est être fanatique et visionnaire que de regarder les Convulsions sous ce point de vue, nous avouons sans rougir que nous le sommes, nous faisant gloire d'un tel fauatisme, et nous voulons, comme M. Colhert, être de ces insensés qui crosent que Dieu seul peut faire parmi nous de si grandes chases

\* Sommes-nous fanatiques, parce que nous ne craignons pas d'être fous, afin de devenir rages! Sommes nous vision naires parce que nous attribuons à Dieu des prédictions, des miracles et des prod ges qui ne peuvent venir que de lui? Et si l'on s'obstine à nous dire, comme Festus à saint Paul que nous sommes inscuses, que nous reste-t-il sinon de répondre avec ce grand apôtre: Nous ne sommes point insensés; mais les paroles que nous venons de dire sont des paroles de verité et de bon sens ?... Piùt à Die 1, ajouteronsnous avec lui, que tous ceux qui nous écontent devinssent tels que nous sommes, à la réserve des persecutions injustes qui on nous fact souffrir (act. 26). » — Aris aux fidètes, pp. 373 et suivantes.

Vollà pourtant où le Figurisme, cher à Du Guet et à son école, cond sisit les meilleurs chrésiens. M. Jacquemont était d'autant moins excusable le s'être attaché ainsi à l'œuvre des Convulsions que, quelques années

auparavant, vers 1787, il avait vu naitre sous ses yeux une nouvelle secte de Convulsionnaires plus ridicule encore que toutes les autres. Je veux parler des Béguins de Saint-Jean-Bonnefonds. Ces Béguins n'étaient en somme que des Margoulistes, mais il avaient un système à part. Ils attendaient Élie qui, selon saint Mathieu, dort venir rétablir toutes choses. Or Élie ne venant pas assez vite à leur gre, parce que les choses n'étaient pas encore assez dans la confusion, ils se prirent à commettre le plus de crimes possible, afin que, les règles de la morale étant renversées, le Prophète arrivât plus vite. On a peine à croire à une telle aberration de l'esprit humain, et cependant telles furent les idées de ces illuminés. Il se réclamaient des prodiges opérés par des Convulsionnaires qui prêchaient ces doctrines et qui les appayaient de plusieurs exemples tirés de la Bible et de l'histoire ecclésiastique.

• Un jour, racente M. Taveau, arriva à Saint-Médard, un de ces malheureux prêtres nouvellement séduits, M. l'abbé Lafay, lequel cherchait à faire des prosélues. Etant entré à la cure, dans un moment ou le curé se trouvait occupé dans sa chambre, il ha, en attendant conversation avec les personnes qui se trouvaient dans la salle au rez de chaussée, et tout préoccupé qu'il clait de son abominable système, il se mit à les en entretenir, vantant les prodiges operés par les Convulsionnaires et qu'i en prouvaient, disait-il, le surnaturel. Mademoiselle Aubert fit avertir M Jacquemont de ce qui se passait il descendit aussitôt, pressa le séducteur de questions, et sur ses réponses qu'i ne lui permirent pas de douter de l'exactitude du

rapport de mademoiselle Aubert, il l'éconduisit bien vite, non-seulement de la cure mais du territoire de la parosse. De ce pas, l'abbé Lufay se rendit à Saint Jean Bonnefonds dont le curé, M. Drevet, se montra tout disposé à l'éconter la chute de ce pasteur entraina celle de son église, et c'est ainsi que se forma la secte connue y ilgairement sous le nom de Béguinsi, »

## M. Taveau ajoute, en manière de conclusion :

« Il a falla que la conviction de M. Jacquemont sur la divinité de l'œuvre des Convu sions fût bien profonde, pour qu'après tous les scan lales occasionnés par cette malheureuse secte des Béguins, il n'en soit pas moins demenré fidele à tout ce que les Convulsions présentaient de bon, de conforme aux règles et à l'analogie de la foi de l'Église, »

L'étail une raison de plus, selon moi, pour que M. Jacquemont reconnût son erreur. Mais il paraît qu'on ne revient pas de la eroyance à l'absurde. Ren-

Outre MM. Lafay of Drevet, l'Eglise de Lyon vil to aber dans le lieguanismo plusiours autres prêtres, teis que MM. Bonjour ame, Bonjour cadet, Ferlet, Fialin, Souchon, Javelle, Minhion Lind, etc., Va a 1850, les Béguins le Saint-Jean sortirent de l'obscurité qui les courrait Jopus, congtomps et s'attachèrent à un nomme 1 gon let plus comme sous le nom de Petit bon Dieu de Saint-Jean. Digonnet avait si jouer admirablement son rôle. Il n'elait pas le bon Dieu, comme on l'a cru, mais bien le prophète Étie to pours attendu, et c'est à ce titre que les Béguins lui firant bon accueil. La proj hè e Etie devant apparaître sous t'aspeca d'un homme pauvre, ignorant, méprisal le pour son extérieur. Digonnet qui était instruit des mystères de la socte avait tout ce qu'il failait pour rémsir suprès d'elle. Cela ne l'empêcha pas de mourir et prison (Note da M. Taveau.)

dons-lui pourtant justice : quand, à l'époque de la publication du Concordat, certains Convulsionnaires préchèrent la séparation ou la non communication avec le nouveau clergé. M. Jacquemont combattit de toutes ses forces ces tendances schismatiques. Il fit plus : lorsque le schisme des anticoncordataires fut consommé, il ne cessa de déplorer ce malheur et de montrer, avec la nécessité de l'unité de l'église, la parfaite légitimite du ministère exercé par le clergé en vertu du Concordat.

١

Il est visite par le Pere Calle, dom, nicam — Quelques mots sur ce religieux. — Éloge qu'I. fait de M. Jacquemont.

Voulà donc M Jacquemont devenu janséniste achevé Il ne lui manque plus que d'être persécuté, comme dit M. Tavcau, pour devenir un apôtre de Jésus Christ Les persécutions ne lui manquerent pas. Elles ui vinren de tous les côtés à la fois : de l'archevêché de Lyou qui à la mort de M. de Montazet, tomba aux mains d'un moliniste ardent; du pouvoir central qui lui fi payer de plusieurs mois de prison son opposition à la Constitution civile du clergé, à laquelle A avait d'abord prêté serment.

Il était lié à cette epoque avec tout ce que le diocese

de Lyon comptait de prêtres vertueux, et jouissait parmi eux d'une estime particulière. C'est ainsi que le Père Casse, dominicain, qui avait séjourné quelque temps à Saint-Médard, disait a qui voulait l'entendre qu'il avait le reontré, dans ses voyages à travers la France et les Lays Bas, bien des cures méritants et célèbres, mais qu'il n'en avait pas vu un seul qui égalàt M. Jacquemont sous le rapport de la piété et des lumières.

a Le Père Caffe était né à Chambéry, en 1744. Après avoir fast de bannes études, il fut ordonné prètre, en 1768, par M de Beaumont, archevêque de Paris. Quatre ana plus tard, ayant reconnu l'iniquité de la Bulle et du Formulaire, il réracta solonnellement les signatures qu'il avait données à cas decrets de la Cour de Rome et embrassa des lors la péni ence la plus austère. Persér ité de ce chef, il se retira en Hollande auprès de M. Barchmann, archevèque d'Utrecht et se lia avec lui. L. revint a Chambéry en 1775, parut à Auxerre, en 1778, entra en 1785, chez les Dominicains de Toulouse et fut envoyé, en 1787, au Puy pour y prêcher le Jubilé. Du Puy-en-Velay, il passa dans le Lyonnais et le Forez ou il visita les Pères de l'Oratoire de Notre-Damede-Grâce et ceux de Montbrison. Il voulut mener une vie de cénobite, mais M. de Montazet s'y opposa, disant qu'il ne pouvait pas priver l'Église des bienfaits de ses prédications.

« Il se retira de nouveau à Chambéry ou il fut persécuté par l'evêque, et conçut le dessein de vivre à Paris d'une vie ignorée, mais déjà grondait dans la capitale l'orage révolu tionnaire. Il gagna le diocèse de Gènes dont l'évêque lui était favorable et vécut, à Nole, en solitaire, ne sortant que pour aller à l'église, vêtu d'une robe grossière, la barbe inculte, ayant pour lit une planche nue, pour meubles un tanc et une table, avec une croix, une bible et une tâte de

mort, mangeant au coucher du soleil un morceau de pain et buvant deux verres d'eau.

- « Tel était cet homme extraordinaire, lorsqu'une personne amie de Lyon vint le visiter au commencement du siècle. Quand il vit que le lieu de sa retraite était découvert, il alla se cacher en Sicile où il gagnait sa vie en ramassant des fagots de bois sec. On ignore l'epoque de la mort de ce grand serviteur de Dieu. Le Pera Caffe quait des connaissances profondes en lhéologie et un talent remarquable pour la predication.
- Toulouse, quand ses supérieurs lui ordonnèrent d'ailer au Puy-en-Velay occuper la chaire de Saint-Laurent, durant le Jubilé de 1787. A peine arrive, il commença les stations et les continua quarante jours de suite dans la vaste église des Dominicains où un auditoire nombreux se pressait pour entendre cet autre Jean-Baptiste, dont l'extérieur anuon-cait d'une manière non équivoque qu'il pratiquait le premier ce qu'il enseignait aux autres. Le Jubilé fini, il reprit son bâton de voyage et vint à Montbrison visiter quelques Peres de l'Oratoire que leur amour de la vérité lui rendait chers, il visita ensuite ceux de Notre-Dame-de-Grâce, maison qui possedait alors plusieurs hommes vénérables venus plus tard à Saint-Étienne où ils sont morts en odeur de sa nicae
- c Ce fut sur ce qu'il apprit, dans ces maisons, du mérite de M. Jacquemont, qu'il voulut faire sa connaissance. Larriva à Saint Médard une apres-diner, pendant que le curé était occupé à faire le catéchisme aux enfants dans l'église. Après avoir passé un moment en priere, il aborda le curé, ensuite étant entré à la sacristie, ils se donnèrent le ténnognage de la plus affectueuse charité. M Jacquemont emmena le Père Caffe chez lui et n'eut pas à se mettre en frais pour le restaurer : du pain bis, une carafe d'eau,

tel était son régime habituel. Quand il eut pris ce qu'il lui tallait un long entretien s'engagea entre eux M. Jacq remont lut ouvrit son âme tout entière, lui mit à nu ses dispositions les plus secrètes, ses craintes, ses peines dans l'exercice du ministère. Le Pere Caffe, encouragé par ses confidences, se fit un devoir de lui répondre sur tous les pants il ne lui dissan da rien de ce qu'il croyait le plus conformeaux règles de l'Évangile et de la tradition L'humble disciple crut voir et entendre la voix de Jean-Baptiste accoura du désert. Il ne perdit pas un mot de ces àpres leçons, les grava dans sa mémoire et les imprima dans son œur. Toutefois il sentit frémir sa nature quand i, lui entend, t prononcer cet le maxime, qu'un curé qui vouluit s'acquitter en lout de ses devers, n'avant pas pour dux ans de vie, quelque robuste qu'il fût

 Le rigide predicateur ayant repris M. Jacquemont du soin qu'il apportant à sa chevelure, le sacrifice en fut décidé assitot et le soir même les ciseaux en faisaient justice.

Entin, après un séjour dont la charité et les devoirs réglèrent la durée, notre voyageur prit congé de son luête. M. Jacquemont demeura tout embaumé de la vertu de l'austère dominicain, tandis que le Pere Caffe rendait grâce à Dieu de lui avoir procuré la conneissance du plus saint curé qu'il cût jamais rencontré.

VI

Plusieurs saints prêtres avec qui M. Jacquemont fu. étroitement lié.

Les amis de M. Jacquemont étaient pour la plupart des curés de campagne, mais des hommes remarquables par leurs vertus, leur mérite et leur savoir. Les courtes notices qui suivent vont nons permettre d'apprecier les richesses que possedait à cette époque l'antique église de Lyon.

Panons d'abord de M. Martin Michel, prêtre du diocèse, que M. Jacquemont attira à Saint-Medard en qualité de chapelain et où il mourut le 25 mars 1788, à l'âge de 32 ans.

Il était né au village de Saint-Georges-sur-Couzau Ses parents, qui étaient cultivateurs, l'avaient dressé de bonne heure aux travaux de la campagne; mais bien tôt il fut envoyé au collège de Boën et de là à celui de Montbrison où il fit ses humanités.

Étant tombé gravement malade, il prit la résolution de consacrer sa vie à Dieu, s'il revenait à la santé, et sitôt guéri, se mit sous la conduite du Père Eyrard, supérieur du collège de Montbrison, homme d'une grande simplicité et d'une piété exemplaire. Ce fut avec

une sainte frayeur qu'il vit venir le temps de son ordination sacerdotale. Après avoir reçu le diaconat, il resta quelque temps dans une petite paroisse du Forez ou il se prépara à la prêtrise en s'appliquant à l'étude et en instruisant les enfants, puis, comme il avait un talent merveilleux pour proportionner aux esprits les plus grossiers les vérités les plus sublimes de la religion, ses supérieurs, une fois qu'il fut ordonne, le laissèrent libre d'aller travailler où il voudrait à la conversion des âmes.

Il revint dans la paroisse où il avait déjà demeuré pendant le temps de son diaconat et y reprit ses fonctions de caléchiste. La vue de ses misères que sun humilité lui faisait paraître innombrables le remplissait de crainte, quand il était sur le point de monter à Lautel. Il y montait en se prostemant, avec une foi si vive, une modestie si touchante, qu'on ne pouvait Ly voir sans être édifié et ravi d'admiration. Il n'achevait jamais le sacrifice sans mêler ses armes au sang de Jésus-Christ sur l'autel. Il avouait à ses amis que le sunt sacrifice était pour lui la source des plus grandes consolations, que son cœur y était entyré d'un torrent de délices. Partout ailleurs, on avait beaucoup de peine à l'entendre, tant sa voix était faible. A l'autel, il prononçait toutes les prières d'une voix très nette et très distincte

Enfin, M. Michel survait en tout avec la plus parfaite cocilité les avis de son confesseur qui était M. Jacque-mont. L'esprit de penitence était si accompli en lui.



que, huit jours avant sa mort, il portait encore une ceinture de fer hérissée de pointes qui mettait sa chair en sang. Durant sa longue et douloureuse maladie, il ne laissa échapper aucune plainte. Il était, au contraire, très content de voir la dissolution de son corps s'opérer par degrés; il s'éteignit doucement comme une lampe

« Plus d'un lecteur, dit M. Taveau, sera peut-être étonné de me voir entrer dans tous ces details de la vie d'un modeste prêtre en qui rien d'éclatant ne se rencontre, mais qu'on veuille bien réfléchir qu'aux yeux de la religion la véritable grandeur est précisément relle qu'on trouve dans la vraie humilité. »

Un autre ami de M. Jacquemont était M. Rollet. homme d'un rare mérite et d'un jugement sûr. Il avait été longtemps aumônier des Ursulines de Montbrison, mais son attachement à l'œuvre des Convulsions lui avait fait perdre cet emploi. Pour l'en dédommager, M Jacquemont lui offrit, à la mort de M. Michel, le poste de chapelain qu'il accepta; d's lors ils vécurent tous deux dans une union parfaite. M. Rollet était encore à Saint-Médard, en 1793, quand il fut arrêlé à la place de M. Jacquembut, dans les circonstances suivantes : M. Jacquemont ayant retracté son serment à la Constitution civile était poursuivi comme réfractaire, Un jour, une troupe de soldats révolutionnaires fut envoyée à Saint Médard pour s'emparer de sa personne. Mais il avait éte prévenu à temps et put se cacher. Furieux de leur déconvenue, ces forcenés se vengèrent

sur a bibl othèque et ne se retirèrent qu'après avoir alle la plus grande partie des livres par la fenêtre. Ma « voilà qu'aux portes de Saint-Galmier, ils aperquent à quelque distance devant eux un homme vêtu de bure grise qui d'un pas pressé traversait le chemin « av it l'air de fuir. Aussitôt d'ailer à lui et de l'arrêter. Que, plausir pour eux! c'était un prêtre, — M. Rollet. Ils l'enmenèrent à Saint Galmier et de là à Lyon où il retusa de livrer ses lettres de prêtrise. Condamné à mut pour ce fait, il subit le martyre avec les 209 vict mes pri furent d'un seul coup mitraillées aux Brotteaux.

Il paraît que cette mort lui avait été prédite avec tous · · préhminaires par une convulsionnaire du pays. Vo ci comment M. Tayeau raconte la chose.

an s'à une assemblee de Convulsionnaires ou devait se trouver la sœur Catherine. Il s'y rendit avec une sorte de répugnance, car c'était. L'éclat qu'elle avait fait qui était quise de sa disgrâce de la part de l'autorité diocésaine. Cath disposition craintive lui fut reprochée par la convulsion naire devant tous les spectateurs : « Approche, lui ditetle, toi qui crains de te prononcer pour l'œuvre du Seigneur, Au jour ou tu seras conduit à la mort avec un foit larque blanc, accompagné d'une religieuse, tu seras l'implorcé d'y croire. »

Etourdi tout d'abord par cette triste unnonce il rougit, so trouble, mais la raison reprenent le dessus, il n'eut pas en poine à se rassurer en envisageant l'invraisemblance es enconstances que la convulsionnaire avait dit devoir in arriver. En effet, continent croire que lui, prêtre, se et affublé d'un habit de laïque blanc et qu'une reli



gieuse cloitrée formerant tout son cortège funèbre ? Ce sont là, disait il, des réveries impossibles à adopter comme inspiration divine, elles portent certainement la marque d'une imagination de travers.

- chaque fois que l'occasion s'en présentait. Un jour, entre autres, que plusieurs de ses amis étaient réunis chez M Jacquemont, la conversation étant tombée sur ce chapitre, it s'écria : Quoi i moi, prêtre, que D.eu, je l'espere, préservera de commettre un des crimes que la justice humaine punit de la mort j'y serais condamné et trainé en habit blanc, et, qui pis est, jaurais pour m'accompagner au supplice une religieuse i vraiment notre sœur. Catherine est une réveuse. Et le bon abba riait de bon cœur en ajoutant. « Me voyez-vous quitter ma soutane noire pour preudre un habit laique blanc » l. .. Il y avait presentes à cette conversation, deux personnes qui m'ont raconté ce fait plusieurs fois et toujours dans les mômes termes
- Cependant cinq ans plus tard, on se tro ivait en pleine terreur, et la prédiction vint s'accomplir tres ponctue lement avec toutes les circonstances qui avaient paru invraisemblables à ce bon M. Rollet.
- Tabord, pour se soustraire aux insultes de la populace ameutée contre les prêtres, dès le déb it de la Revolution, il crut devoir, à l'imitation de ses confreres, quitter l'habit ecclésiastique. Cette resolution prise, sur plusieurs pièces d'étoffes qu'on lui mit sous les yeux pour so faire un habit laïque, il se décida pour un drap gris blant, et sur l'observation qu'on lui fit que cette couleur était trop éclatante, il repondit avec son enjouement ordinaire : « C'est bien la couleur qu'il me faut, puisqu'elle estopposée à celle de mon état, elle me déguisera bien. Je ressemblerai pour le coup à un vrai meunier. » Cet habit confectionné fut le seul dont il fit usage, il en était vêtu quand il fut arrêté. Première circonstance precite et exactement vérifiec.



c La seconde, relative à la religieuse, ne tarda pas à d'accomplir. Madame Sainte-Pélagie, religieuse ursuline de Montbrison chassée de son couvent, vivait chez ses parents et nécessairement en habit laique. Ayant été prévenue de l'arrestation de M. Rollet et de son départ pour. Lyon, elle se rendit dans cette ville et obtint la permission de le voir dans sa prison. Il lui fut même permis de lui porter de la nourriture et de pourvoir à ses besoins. Enfin, quand il fut condamné à mort, cette courageuse fille eut la force de se mêter à la fonte et de suivre les victimes jusque sur le lieu de l'exécution. Ainsi s'accomplit de point en point cette prédiction qui, cinq ans auparavant, avait paru si invrai semblable.

Un antre ami de M. Jacquemont etait M. François Chavanes', curé de la petite paroisse de la Tourette, près de la ville de Saint-Bonnet-le-Chateau. C était un prêtre d'une foi vive, d'une charité ardente et sans bornes. Son ministère produisit des fruits si abondants qu'autant sa paroisse était pauvre des biens de la terre, autant elle devint riche de ceux de la foi. Pour répendre l'instruction parmi ses pauvres cultivateurs, il fonda des ecoles dans les villages et y plaça des maîtresses formées par lui et d'une capacite, d'une prête qui lui étaient connues Il distribua libéralement un grand nombre de bons livres tels que Nouveaux Testaments, livres d'éghse où tout l'office se trouvait en français, et se lia avec les Peres de l'Oratoire de Notre-Dame-de Grâce, maison assez voisine de la Tou-



<sup>\*</sup> Ne à liseux, pres Saint-Chamond, dans le diocese de Lyon, le 18 soût 1759.

rette. Ce fut par ce canal qu'il entra dans la connaissance des vérités dont il n'avait eu jusque-là que des idees vagues et imparfaites. Le Traité de la prière publique et des dispositions aux saints mystères, de Du Guet, fit sur lui une impression des plus profondes. Il se mit dès lors à la recherche des livres de Port-Royal, et au fait des questions agitées dans le sein de l'Église, et conforma en tout sa conduite aux principes de cette grande école.

J'ai dit que sa charité pour les pauvres etait sans limites. Il leur avait distribué tout son patrimoine in arrivant à la Tourette; quand ses ressources furent épuisées, il s'en alla frapper à la porte de ses paroissiens aises qui, devant le puissant exemple qu'il leur avait donné, ne lui refuserent jamais rien.

Du reste, ils menaient tous une vie qui ressemblait à celle des premiers chrétiens. à telle enseigne qu'il n'y eut bientôt plus pour ainsi dire parmi eux ni de tien ni de mien. Le curé était devenu l'arbitre de la de la fortune privée de ses paroissiens. A la fin, il n'y avait plus ni pauvres ni riches. Tous s'aimaient et s'entraidaient comme des frères.

Ce spectacle faisait l'admiration et l'envie le tout le voisinage. Car ni M. Jacquemont, ni aucun autre curé n'étaient arrives à voir dans leurs paroisses la grâce divine opérer, d'une manière si générale, une telle transformation. M. Taveau raconte que, plus de trente ans après la mort de Chavanes, il connut plusiours de ses paroissiens, derniers survivants de cette génération de

chretiens fervents et éclairés, et qu'il fut étonné de trouver chez dux une érudition telle, que peu de prêtres en possédaient une aussi étendue et aussi féconde

M. Chavanes vivait lui-même comme sou troupeau : de pain noir, de soupe, de lard et de pommes de terre M Jacquemont allait le visiter tous les ans et revenant emerveillé de l'abondance de grâces que Dieu répandant autour de lui. M Chavanes venait aussi de temps en temps à Saint-Medard, car ces saints prêtres entretenant entre eux des relations qui tournaient toujours à leur avancement réciproque dans la vertu.

Croirait-on que M. Chavanes fut dénoncé par des confrères jaloux comme anticoncordataire, en 1801 et qu'il fut enferme comme tel pendant neuf mois ! Quand son innocence fut reconnue, il fut rendu a la liberté et retourna dans su paroisse Mais pendant ce temps-la son église avait été mise au pillage par le curé de Saint-Bonnet-le-Château, sous prétexte que la paroisse de la Tourette avait été réunie à la sienne par le Concordat — ce qui était contraire à la vérité

Ce fut un coup terrible pour M. Chavanes. Mais habitue qu'il était à tout souffrir pour l'amour de Dieu, loin de se plaiudre il donna l'exemple de la soumission en assistant aux offices de Saint-Bonnet, et tous ses para issiens l'imitèrent. Cependant il ne survécut pas longtemps à ces scandales. Se sentant près de sa fin, il fit appeler M. Bonnet, son soi-disant curé, qui lui demanda de signer le Formulaire et d'adherer à la Bulle Unigenitus. Il s'y refusa énergiquement et mourut,

privé des sacrements et de la sepulture ecclésiastique, le 19 septembre 1804, àgé de cinquante quatre ans.

Cette paroisse fut rétablie environ vingt-cinq ans plus tard, sur les réclamations des habitants de la Tourette car, dit M. Taveau, cette suppression n'avait été ni plus numous qu'une menée des zélanti placés à la tête de l'administration du diocèse pour éteindre d'un seul coup ce qu'ils appelaient le nid de l'hérésie jansénienne.

#### VI.

## Suite du même sujet,

En poursuivant nos recherches sur les vertueux amis de M. Jacquemont, nous voyons qu'il entretint d'excellentes relations avec M. Chevalter, curé de Saint-Jean Soleymieux, homme simple et droit de cœur dont les bonnes traditions se conservaient encore dans beaucoup de familles un demi-siècle après sa mort.

Il était très lie aussi avec M. Brunel, curé de Marols, qui a laissé le même souvenir à ses paroissiens M. Brunel n'avait pas les talents de M Chavanes, mais c était un prêtre solidement instruit. Il avait commis la faute de livrer ses lettres de prêtrise pour sauver sa tête mais la manière dont il la répara fait son éloge.

Ayant mandé presque aussitôt ses amis, Jacquemont, roue is

Chavanes et autres, il ieur déclara, après s'être humblement confessé, qu'il avait l'intention d'aller au devant du martyre Ceux-ci, affligés mais consolés en même temps de la détermination où ils le trouvèrent, lui donnèrent le conseil d'attendre que Dieu lui eût fait connaître ses vues à cet egard, et le mirent en pénitence publique. Il descendit de l'autel, demanda pardon à ses paroissiens du scandale qu'il venait de leur causer et se confondit dans la foule. M. Charrèreau, son vicaire, exerça à sa place. On lui prescrivit des jeûnes au pain et à l'eau et autres œuvres pénibles on le laissa quinze mois porter publiquement le poids de sa faute, après quoi ses amis le réintégrèrent dans ses fonctions.

M Tisson, curé de St-Maurice-sur-Dargoire (Rhône), avait connu M. Jacquemont au séminaire. Il eut tou-jours pour lui l'attachement le plus tendre et le plus affectueux, sentant la supériorité du curé de Saint-Médard et s'effaçant en toutes circonstances devant lui. Son allure était celle d'un patriarche, sa plété douce et tranquille, mais sous sa douceur naturelle se cachait une foi robuste. Durant la Terreur, il ne voulut pas quitter sa paroisse qui était le lieu de sa naissance. Arrêté et jeté dans les prisons de Lyon, il fut condamné à mort avec plusieurs autres prêtres qu'il exhortait au martyre avec sa tranquillité ordinaire, mais la chute de Robespierre lui rendit la liberté. Le Concordat l'ayant mis de côté comme la plupart des prêtres réputés jansenites, il se retira et vécut chez son frère,

cultivateur dans la même paroisse. Il prenait plaisir à venir plusieurs fois par an visiter son ami Jacquemont et faisait ces voyages à pied, quoique octogénaire, sans en être le moins du monde incommodé. Il mourut le 12 juin 1839.

l'a autre ami de M. Jacquemont fut M. Melchier de Forbins, ci-devant grand vicaire du diocèse d'Aix. Issu d'une famille distinguée, it était sur la voie de la fortune ecclesiastique, quand il ouvrit les yeux sur l'indignité et le vide de la vio facile et mondaine qu'il avait menée jusque-là. Dès lors, il commença à se sentir coupable de beaucoup de fautes commises dans l'exercice de ses fonctions et il embrassa la pénitence la plus austère. Il était si plein d'numilité que chaque fois qu'il en trouvait l'occasion, il faisait l'aveu de ses faiblesses au clergé et auxidèles du diocèse d'Aix.

C'est ainsi que dans l'approbation qu'il donna au livre intitulé Les trois états de l'homme, en 1795, il dit ces belles paroles : a Toujours animé du désir de concher ainsi l'état de silence et d'humiliation auquel les canons de l'Église me condamnent pour l'inutifité et la mondanité dont je ne vous ai que trop donne l'exemple, avec le soin que je dols avoir de reparer cet exemple funeste, je saisis avec joie l'occasion qui se présente de remplir ce devoir important, en vous recommandant la lecture d'un ouvrage excellent...

La même année, 1795, il avait déjà approuvé et recommande aux fidèles et au clergé d'Aix le livre de M. Jacquemont intitulé Vérité et avantages de la Religion chrétienne.

C'est ainsi, dit M. Taveau, que ce grand vicaire péntent táchait de réparer les scandales d'une vie qu'on ne trouverait pas aujourd'hui irrégulière, mais qui, pesée au poids du sanctuaire, lui paraissant très criminelle. Il vécut à Lyon dans l'obscurité la plus profonde et y mourut sous la Restauration, privé des sacrements et de la sépulture ecclésiastique, précisément à cause des approbations données aux ouvrages dont je viens de parler.

Tels étaient les principaux amis de M. Jacquemont dont la connaissance soit venue jusqu'à nous.

Il cut aussi d'intimes liaisons avec plusieurs prêtres de l'Oratoire, notamment avec les Pères Popin et Poissy, qui ont vécu à Saint-Étienne et qui y sont morts en odeur de sainteté.

Le Père Popin était compatriote de M. Jacquemont; il était toujours demeuré attaché à l'Oratoire et avait enseigné dans divers collèges. Il prêta le serment à la Constitution civile et persista dans la croyance qu'elle n'avait rien de mauvais. Cette divergence d'opinion avec M. Jacquemont ne refroidit nullement les liens de l'amitié qui les unissait. La Révolution l'ayant chassé de l'Oratoire, il se retira à Saint-Galmier avec le Père Poissy, son confrère, qui était natif de cette ville.

Cette grande paroisse se trouvait sans pasteur, les événements ayant probablement fait fuir le titulaire. Les magistrats qui connaissaient le mênte de ces deux religieux les pressèrent de remplir jusqu'à nouvel ordre les fonctions pastorales. Ils acceptèrent dans



l'unique intention d'être utile à cette population privée de secours religieux

Des prédications fréquentes et solides, la lecture des livres de Port-Royal mise en honneur, une sage prudence dans l'administration des sacrements, opérèrent un grand renouvellement dans cette paroisse, nonobstant la triste époque où l'on se trouvait alors. Ils restèrent à Saint-Galmier jusqu'au Concordat A dater de ce moment, ils furent en butte aux mêmes colomnies que M. Chavanes et, comme lui, curent à subir neuf mois de prison.

L'ne fois relâchés, ils vinrent se fixer à Saint-Étienne où ils étaient depuis longtemps avantageusement connus; ils ouvrirent une classe et se livrèrent à l'enseignement jusqu'à un âge assez avancé. Ils ne furent jamais interdits non plus que les autres prêtres qui partagèrent leur sort, mais on les laissa sans emploi.

Le Père Popin avait quelques talents poétiques. Il a traduit en vers français les hynnnes du bréviaire gallican et composé plusieurs cantiques imprimés à Clermont. Quelques-unes de ses compositions sont passées dans les recueils de cantiques à l'usage des missionnaires, qu. en ignorent probablement l'origine. Il avait une si haute idée de M. Jacquemont, qu'il exprimait souvent le désir d'être évêque, seulement vingt-quatre houres, pour pouvoir sacrer le curé de Saint-Médard.

 En parlant du ministère des Pères Popin et Poissy, à Saint-Galmier, j'ai omis, dit M Taveau, un événement miraculeux qui y eut lieu, et qui doit Ironver sa place icl.

Google

UNIVERSITY OF " "

- C'est une dévotion populaire à Saint Galmier de baiser le bas de la chasuble du prêtre qui porte le Saint-Sacrement à la procession de la Fête Dieu. Cette année-là, une petite fille àgée de douxe ans, percluse de ses deux jambes qui étaient dessechées et repliées en angle aigu sur les cuisses, se sontit animée d'une conflance en Jésus-Christ présent dans l'Encharistie. Elle se fit porter par une parente sur le passage de la procession, et, quand le Saint-Sacrement passa devant elle, elle s'élança des bras de la personne qui la soutenait, baisa l'ornement du prêtre qui portait l'ostensoir et marcha à la suite de la procession jusqu'a l'église. Après les cérémontes de la solennité du jour, ces messieurs firent venir l'enfant à la cure, purent les informations juridiques et en envoyèrent une relation détaillée a l'archiveché. Le Père Popin avait consacré l'hostie : le Père Ponin avait adhéré à la Constitution civile du clergé Donc les prêtres constitutionnels n'étaient pas schismatiques. Telle fut la conséquence qu'on tira de ce miracle, conséquence aussi logique que celle que tirerent les appelants de celui qui s'opera en semblables circonstances sur madame Lafosse. à Paris, dans la paroisse de Sainte Marguerite, en 1725 Plusieurs personnes qui par prévention contre le serment avaient eu de la répugnance à communiquer avec ces messieurs, malgré la bonne idee qu'elles avaient de leur mérite. se rendirent à l'évidence de cette merveille. M. Jacquemont lui-même que avait, quelques années avant, rétracté son serment, rubattit de ses préventions contre les prêtres const! tutionnels en présence de cet événement miraculeux,
- Mais une autre mervellle qui ent bien plus d'éclat encore, ce fot la délivrance d'une femme possèdée du demon, obtenue par les exorcismes du Père Popin à Saint Étienne, environ deux ans avant sa mort, vers 1820 ou 1821, dans son domicile, rue Tarentaise, 10, en présence de nombreux temoins,
  - « Cotte femme, qui était mariée, habitait Bas-en-Basset,

chef-lieu de canton de l'arrondissement d'issengeaux (Haute-Loire), elle était dans un état affrayant. Ses parents l'ayant amenée à Saint Étienne, logérent à l'auberge Mautraud<sup>1</sup>, alors très fréquentee par les gens des montagnes de la Haute-Loire.

- Arrivée là, on la présenta d'abord à divers médecins qui finirent par déclarer pe gien comprendre à son état ; des medecins, elle fut présentée à plusieurs prêtres du clergé stéphanois sans plus de succès. Le fut alors que sur l'instigation des maitres de l'auberge Mautraud, on la présenta au Pêre Popin qui demeurait en face. Celui-ci touche du deplorable état de cette femme voulut bien se charger de lui faire les prières et exorcisme en usage dans l'Église catholique. Ces exercices eurent nécessairement lieu dans la chambre du Père Popin qui, plus qu'octogénaire, vivait retiré et passait aux yeux de beaucoup de gens pour un prêtre interdit Mais bien qu'ayant heu dans une chambre, ces exercices curent un grand nombre de témoins, plusieurs étant nécessaires pour tenir cette femme dans les violents accès dont elle etait agitée, des qu'elle se trouvait en présence de ce vicillard. Il fallait souvent huit à dix hommes d'une force non commune pour la maintenir. Cependant ces exercices religieux duraient depuis huit jours sans qu'on ait va le maindre changement dans l'élat de cette malheureuse, quand enfin elle fut délivrée le neuvième,
- Le Père Popin conjurait le démon de cette sorte : Au nom de Jésus-Christ, ion maître, je l'ordonne de cortir de ce corps. Le diable parlant par la bouche de cette femme repondait : Si je sors, je veux brûker les personnes et les propriétés environnantes
- Cette auberge Mautraud, rue Tarentaise, presque en face de la maison portant le n° 10, était tenue par la veuve Epitalon, la mere de la famille apitazon qui existe encore aujoutd'hui. M. Denis Epitalon et son frère ont ététémoins oculaires de ce fuit. (Note de M. Tavesu.)

- D'après le récit qui m'a été fait plusieurs fois par des témoins de ces scenes, les colloques qui s'établissaient entre le démon et le Père Popin devenaient parfois si effrayants que plusieurs temoins refusérent d'y assister jusq t'à la fin. Le neuvieme jour, après un de ces colloques, suivi d'une secousse terrible, cette femme s'écria tout a coup : Je suis guérie, je suis délivrée! Et en effet, cette femme a éte depuis parfaitement tranquille, pleme de santé, vaquant aux travaix ordinaires aux ménagères de la campagne.
- dans tous les quartiers de la ville, le clergé qui comptait le Père Popin pour héretique en fut au desespoir. Du haut de la chare de vérité, on déclama avec force contre lui, on exhuma le Jansénisme ec pot au noir dont les Jésuites ne manquaient jamais de se servir pour barbouiller la figure de leurs enneu is. On alla plus loit encore, on en viut à tra-casser les personnes qui avaient été témoi is du fait, au tribunal de la pénitence. On exigeait d'elles qu'elles déclarassent qu'il n'était pas vrai qu'elles eussen. vu ce qu'elles affirmaient, et sur leur refus, on leur refusait l'absolution. »

La mémoire du Père Popin, mort en 1823, âgé de 85 ans, est demeurce en grande vénération. Il s est opéré des miracles sur son tombeau.

Le Père Poissy qui survéeut dix ans au Père Popin, mourut deux ans avant M. Jacquemont (le 10 mai 1833)

C'etait un prêtre très austère. Il était à Notre-Damede Grâce quand la Revolution éclata ; chargé du temporel de la maison, il y demeura le dernier, attendant que la nation vint se rendre maitresse des biens du couvent, et il exposa sa vie pour empêcher les degradations des voleurs dans ces temps de troubles Redré plus tard à Saint Galmier avec le Père Popin, comme il a été dit, il vint avec lui à Saint-Étienne. Sa maison fut pendant de longues années le rendez-vous de toutes les personnes de la ville de Saint-Étienne, restées attachees aux principes de l'ort-Royal.

Il avait été ordonné prêtre à l'âge de 35 ans. Atteint d'une affection nerveuse qui l'empêchait de remplir tontes les fonctions du ministère, il se homa à diriger quelques âmes pieuses. Comme directeur, il était d'une sevérité peut-être portee trop loin, aussi ne conduisant : il que quelques personnes d'une vertu consommée.

A sa mort, canonisé par la voix du peuple, son curé crut devoir lui refuser la sepulture ecclésiastique et les sacrements, au grand scandale de la population stéphanoise; mais si le clergé fit défaut à ses funérailles, un cortège des plus nombreux, composé de citoyens de toutes les classes, principalement du barreau et du commerce, sembla vouloir protester contre les injustes préventions du clergé par son empressement à honorer son convoi; de sorte que le Mercuré Ségusien, rendant compte de cet enterrement répéta ce que tout le public avait dit en le voyant passer : Que d'habits noirs pour un surples!

M. Jacquement avant toujours été très lié avec ce saint prêtre : il venait le visiter à chaque voyage qu'il faisait à Saint-Étienne et dans une lettre qu'il écrivit à l'occasion de sa mort, M. Jacquement dit de lui que c'était un fruit mûr pour le ciet.

« Une chose qui paraîtra une anomalie à certa na

lecteurs, dit M. Tavcau, c est qu avec la piété la plus tendre, la rigidité de mœurs la plus sévère, le Père Poissy était franchement républicain. Mais il ne faut pas s'en étonner, le fond du christianisme n'est-il pas tout liberté et fraternité ? »

Nous dirons deux mots encore d'un autre enfant de Saint-Étienne, ami de M. Jacquemont. C'est M. Peurière, premier curé de la paro, sse de de Saint-Ennemond que je veux désigner. Il avait été vicaire à la Grand'église de Saint-Étienne avant la Révolution, sous le respectable M. Bodet, enfant de cette cité. M. Peurière, mort en 1827, était un homme fort spirituel, d'un esprit délié, bon musicien et au-dessus de tous les prejuges jésuitiques. Sans être de la haute picté des Jacquemont, des Popin, des Possy, c'était un prêtre solidement vertueux, très charitable, très simple dans ses manières, étant né sur sa paroisse. Sans craindre de se comprometure avec l'Archevêché, il honorait les Jansénistes et leur rendait tous les services de son ministère.

Quand vint la mission de 1821, il refusa de recevoir des missionnaires dans sa paroisse, pretextant d'abord qu'elle était trop pauvre, et disant ensuite qu'il se sentant la capacité d'instruire ses paroissiens.

Pen he avec les autres curés de la ville, à cause de ses sentiments peu favorables au Jésuitisme, sa paroisse était le rendez-vous des prêtres qui partageaient ses prêncipes C'est la que venaient officiel dans les grandes occasions M. l'abbé Blachon, prêtre s'ephanois, mort



pensionnaire à l'hospice de la Charité de Saint-Étienne où il s'était retiré. Un autre prêtre, ami de M. Jacquemont et qui, en qualité de compatriote, était tres lie au cure Peurière, c'était M. Faure, ancien dominicain, mort près de Grenoble. Il venait tous les ans à Saint-Étienne visiter ses parents, et M. Peurière ne manquait pas de le faire prêcher, car il avait un vrai talent comme prédicateur et avait occupé plusieurs chaires à Lyon Revenons maintenant au curé de Saint-Médard.

#### VIII

Ce que M Jooptemont eut a souffrir durant la Révo ution. — Il ne cessa d'encourager ses paroissieus qu'il ne put se résoudre à quitter. — Il preta serment à la Constitution civile et se rétracta ensuite dans le fort de la Terreur.

Quand vintent les mauvais jours de la Révolution française, M. Jacquemont ne voulut pas abandonner son troupeau et se tint caché dans des masures où il manqua souvent du nécessaire. Il ne sortait que la nuit pour porter les secours de la religion aux malades non-seulement de sa paroisse mais des paroisses voisines Il allait ainsi jusqu'à Saint-Étienne. Lorsque le culte extérieur fut aboli, il assembla encore une fois ses chères quailles, malgré les lois sanguinaires alors en vigueur, et leur parla de l'obligation où sont les chrétiens de rendre témoignage de leur foi aux dépens de tout et de la vie même.

Ce fut en pleine Terreur qu'il rétracta le serment qu'it avait prêté à la Constitution civile, en 1791, au risque d'être arrêté comme réfractaire. Voici ce qu'il écrivait à ce sujet à M. Silvy, en 1815 : « L'amour de mon troupeau, le désir de conserver les rapports qui doivent toujours exister entre l'Égl se et l'État me firent flechir le genou devant l'idole (la Constitution civile). Je joignis à ce premier crime la lecture d'un mandement de l'évêque intrus, et je n'ouvris les yeux que lorsque le bon Louis XVI monta à l'échafaud.

a Je demeurai néanmoins encore un an *in realu* et il ne failut rien moins que l'enlèvement et le martyre d'un excellent prêtre, M. Rollet, qui demeuraitavec moi et qui fut pris à ma place, pour me décider à rétracter toutes les fausses démarches que j'avais faites. La voix de son sang cria miséricorde en ma faveur et je sis dans le temps de la plus grande Terreur, la Réparation publique que je devais à Dieu et à l'Église. Dieu me sit ensuite la grâce d'expier cette faute par huit mois de prison. »

Commune on le voit par cet extrait M. Jacquemont considéra toujours comme un crime d'avoir prêté serment à la Constitution civile. N'oublions pas que, lorsque la paix fut rendue à l'Église après le Concordat, il communique avec ceux d'entre ses amis qui ne trouvaient rien à reprendre dans la Constitution civile à laquelle ils avaient adheré, tels que les Pères Popin, Poissy, etc.



IX

Sa prison. — Diverses lettres à ses parossiens.

C'était au mois de décembre 1798, à l'époque où le gouvernement du Directoire pesait de tout son poids sur la France et succombait lui-même sous le propre fardeau de ses crimes. La persécution qui s'exerçait depuis longtemps contre le sacerdoce s'était ralentie , les prêtres constitutionnels étaient rentrés dans les temples où ils exerçaient publiquement.

Les insermentés mêmes paraissaient oubliés et jouissaient d'une tolérance tacite, mais ils étaient néanmoins toujours sous l'influence des lois sevères non encore rapportées et dont pouvaient user les agents du pouvoir enclins par caractère à persécuter. C'est ce qui arriva à M. Jacquemont, du fait d'un nommé Martin, homme farouche, ennemi des prêtres par système

- Il fut avisé, dit M. Taveau, que le curé de Saint-Médard, déjà coupable d'avoir retracté son serment, exerçait pub.iquement dans son église.
- "Il lança contre lui un mandat d'amener, et en commit l'erecut.on au lieutenant de gendarmerie Neigne, homme habile dans ces sortes d'expéditions. Il arriva à Saint-Medard de bon matin, avec trois brigades, et se présenta au presbytere Le respectable cure n'eut pas le temps de fuir; pris au collet et descendu au rez de chaussée, on lui passa a fatale chainette. Pendant ce temps, on fit avertir deux

de ses amis qui se trouvaient à Saint-Médard, MM. Fayolle, dominicain, et Louis Bergasse.

- « M. Fayolle, arrivé le premier, ne put retenir ses larmes en voyant son ami chargé de chaines : cette marque d'amitié fut un crime aux yeux du sbire qui l'arrête aussi, au mépris de toutes les lois. Quelques minutes apres, lorsque arriva M. Bergasse, ce dermer ayant témoigné son indignation et sa surprise, eut le même sort
- Après avoir mené sa mission à si bonne sin. Neigne partit avec ses prisonners pour Chevrières ou il avait à prendre quelques matheureux arrêtés pour d'autres causes lis y sé ournerent jusqu'au lendemain qu'ils se mirent en marche pour Montbrison.
- « M. Jacquemont fut mis à cheval par une distinction qu'il dut à sa grande faiblesse. Il faisait très grand froid Comme il ne voulut pas rompre son jeune (c etait la vigile de Noël), cela contribua à le faire souffrir pendant cette journée.
- La charité de mademoiselle de Boën qui vivait à Saint-Medard dans la retraite la plus absolue, sous la conduite de M. Jacquemont, avant pourvu au besoin de ces pauvres prisonniers ; elle avait dépècné à Montbrison une fille intelligente pour preparer leur repas et leur rendre différents services
- « Grâce à cette délicate attention, ils purent à leur en tree en prison réparer leurs forces épuisées. Après s'être suffisamment restaures, ils s'attendaient à passer ensemble dans une chambre commune, ce qui eût été une grande consolation pour eux; elle leur fut refusée, et, par ordre du farouche Martin, M. Jacquemont fut mis dans un cachot réservé aux malfaiteurs. En l'y introduisant, un geòlier aussi insolent que cruel se mit en devoir de lui mettre les fers aux pieds, comme on le pratique envers les condamnés. Ce ne fut que sur de fortes representations



qu'on lui fit, qu'il renonça à cet aute. M. Jacquement fut profondément affligé de se voir séparer de ses deux amis et de se trouver avec une troupe de misérables destinés au bagne, qui à son entrée vinrent l'entourer et lui demander la bienvenue avec une joie insultante. Il n'héasta pas à seur payer génereusement ce tribut que l'usage impose au nouvel arvivé dans l'affreuse demeure. Toutefois, ce fut pour lui une nouvelle souffrance de voir ces misérables se procurer du vin et de la viando au mepris des lois de l'abstinence et du jeune. Ils s'en gorgèrent et accompagnèrent leurs libations de chansons obscènes et de propos orduners, de mille bouffonneries ridicules, entin de jurements qui lim déchirèrent les orelies et les entrailles.

- Tel fut le speciacle qu'il eut à soutenir durant quatre ou cinq jours, il ne paraît pas, néanmoins, que ces tristes compagnons lui aient lait des injures directes et personnelles; ils le laissèrent se servir dans un coin du cachot où il s'était cantonné, récitant comme il pouvait ses offices.
- Enfin, grâce aux démarches et à l'influence de son frère ainé, il fut tiré du cachot et réuni a ses deux amis.
- Ce fut pour lui l'entrée dans une ère nouvelle. Ses liens furent plus doux, ils cussent été même un sujet de joie à ses yeux s'il n'eût été que simple laique; mais, pasteur d'un nombreux troupeau, comment eût-il pu goûter une joie elempte de tristesse en s'en voyant séparé par la violence des hommes? Aussi tâchait il de suppléer par de fréquentes lettres au vide préjudiciable que son absence pouvait causer à sa paroisse.
- Ces lettres dont la plus grande partie est perdue étaient des épitres d'une éloquence tout apostolique, des pièces dignes d'être conservées à la postérité. Il est à regretter qu'elles n'aient pas été réunies, elles devaient être assez nombreuses. Il est a regretter aussi qu'on n'ait pas conservé les réponses des paroissiens à leur curé, on y trouverait cer-



tainement un langage profondément chrétien et digne de fidèles solidement instruits, comme I etaient à cette époque les catholiques gouvernés par des cures soi-disant jansénistes.

- Blen des jours s'étaient déjà écoulés pour nos trois prisonniers, lorsque enfin la justice aux pieds boiteux arriva jusqu'à eux. Le tribunal qui devait les juger songea qu'ils étaient en prison et instruisit leur affaire.
- Messieurs Bergasse et Fayolle furent bicutôt expédiés. comme il n'existait pas de charges contre eux, ils furenț interrogés pour la forme et acquittés aussitot qu'entendus. Il n'eu fut pas de même de M. Jacquernont contre lequel parlait trop haut le fait même de sa qualité de prêtre réfractaire exerçant publiquement le ministère contrairement aux lois. Il avait, ce qui était pis, pour accusateur le farouche Martin, ennemi implacable des pretres : aussi se ressentit-it visiblement de l'influence que cet agent du pouvoir judiciaire exerçait sur le tribunal. Martin le tra.ta severement dans son rapport, et sa conclusion no fut pas moins que la deportation, maximum des peines appliquees au cas qui était le sien. L'opinion publique était que le jugement allast être rendu dans ca sens, ses amis et luimême s'y attendaient, lorsque la Providence qui préside et darge Houtes les démarches des hommes. L'en garant i par l'heureuse nouvelle de la destitution de Martin, y l'apporta e courrier de Paris.
- « Le nommé berrand qui le remplaça, t était compatricte de M. Jacquement ; d'ai.leurs, c'était un homme doux et humain naturellement dispose à mettre ses actes en rapport avec l'esprit du gouvernement qui chaque jour devenant plus tolerant. En effet, notre saint cure fut condamné à la simple réclusion , il fut même question de le mettre dans une chambre plus veste et plus aérée que cette où il avait pessé cinq mois, ce qui s'exécuta peu après son jugement.

- Quelques—uns des amis qui venaient souvent le visiter, s'aperçurent que le local ou il avait été transferé favorisait un projet d'évasion. On lui en fit d'abord une première ouverture qu'il rejeta, mais peu à peu, de nouvelles réflexions et surtout le désir de secourir ses paroissiens surmontèrent ses premières répugnances et il consentit à tout. Le jour et l'heure de la nuit arrêtés, une personne dévouée devait se trouver sous sa croisée et lui jeter une corde, à l'aide de laquelle il devait descendre dans la rue qui était peu fréquentée et de là alter rejoindre, à quelque distance, un autre ami qui l'attendait pour le mener à Marola. Tout s'exécuta heureusement, et après être reste caché quelques jours dans ce vultage, il se rendit auprès de ses paroissiens pour ne plus les quitter.
- En sortant de prison, il laissa une lettre sur la table dans laquelle il déclarant que le geolier n'avait en aucuno part à son évasion, qu'il l'avait exécutée a l'aide de ses amis et qu'il s'y était déterminé parce que sa présence était plus utile ailleurs.
- La durée de sa captivité fut de buit mou et quelques jours.

٦

M. Jacquemont persecute depuis la mort de M de Monta zet. — Changements opéres dans ce diocèse, sous le successeur de ce grand évêque. — Publication de son Aris ans fideles. Sa lettre M. à Rulli, grand vicaire.

Ce que nous avons vu jusqu'ici des peines et des souffrances qu'eut à endurer M. Jacquement à cette triste époque est bien quelque chose, mais ces peines-

Tome II. 4

physiques na furent pas pour lui les plus sensibles. Les peines morales qu'il eut à endurer dès la mort de M de Montazet sont autrement poignantes. Pour le comprendre, une observation rétrospective est nécessaire. M. de Montazet, qui sans doute, par suite de la direction donnée à ses études clericales, s'était trouvé formé à l'école de saint Thomas, fut toujours attaché aux doctrines de Port-Royal; bien jeune encore, il fut grand vicaire de M. Fitz-James, évêque de Soissons, et partageait sincèrement les sentiments de cet illustre prélat.

Devenu archevêque de Lyon, où il succèda au trop célèbre Tencin, il y trouva le molinisme en honneur, et l'ultramontanisme vivace. Il n'en eut que plus de mérite à répandre, comme il le fit, la doctrine de saint Augustin. Son mandement pour le carême de 1768, contient les instructions les plus lumineuses pour l'administration du sacrement de pénitence, et l'on peut lire encore avec profit son instruction pastorale sur les sources de l'incrédulité, publiée en 1775 : c'est un vrai chef-d'œuvre d'eloquence chrétienne.

\* Ou rapporte qu'un jour à la cour de Louis XVI. M. de Montaret dit à un seigneur avec qui il discatait sur la religion ; \* Avez-vous lu mon mandement? » — Colui-si lui répendit : « Et vous, Monseigneur, l'avez-vous lu? » Tant il était ordinaire alors aux évêques de faire faire leurs mindoments. Il est copon dant certain que M. de Monlazet est lui-mêm; l'auteur du mandement dont il est question, celui sur les sources de l'incrédulité, au moins de la première partie; on det que le père Lambertavait travaille à la seconde.

On repporte oncore que J.-J. Rousseau étant à Lyon, fut entendre un sermon proché dans l'égaise mitropolazine, par Mon-« denende à Jean-Jacques, comment it



Il eut le bon goût de s'entourer de théologiens de môrite, entre autres du célèbre dominicain, le Père Launbert, des Pères Chaix et Caussonnels, du même ordre, des Pères Vallat et Guibaud, de l'Oratoire. Ce fut avec le secours de ces puissants auxiliaires qu'il put arriver à reformer les études et répandre la bonne semence dans ce vaste diocèse.

En 1767, il donna le catéchisme qui porte son nom, et est encore en usage, hien qu'il ait été mutilé en 1815

En 1770, il donna le fameux bréviaire qui de nos jours est accusé de jansénisme et auquel M. de Bonald a fait subir un examen des plus sérieux. Il est sorti de cette épreuve, mais il n'en continuera pas moins d'être en état de suspicion aux yeux de nos fougueux ultramontains.

Plus tard, il publia une Théologie et une Philosophie, et enfin un Rituel.

Mais malgré cette impulsion donnée aux bonnes études, malgré ces preuves multiples de son amour pour la bonne doctrine, M. de Montazet eut la faiblesse de laisser les Sulpiciens maîtres de l'enseignement dans leurs séminaires, et former ainsi des ecclésiastiques dans l'esprit de cette congrégation. Peut-être trouva-t-il

avait trouvé le sermon de Monseigneur Il prêche, répondit Rousseau, comme un évêque qui n'a pas besoin qu'on lui fasse ses mandements.

Tout le monde convien, que les portes de l'Académie française ne s'ouvrirent pour lui qu'en considération de ses talents, sans nul égard à son crédit.

C'est de M. Jacquemont lui-même, que je tiens ses détails sur M. de Montaget. (Note de M. Taveau.) l'esprit jésuit.que trop vivace et ce parti trop puis sant pour per l'attaquer de front peut-être des vues palitiques entreren, elles dans le système qu'il suivit, toupours est-il que le diocèse de Lyon offrit alors ce bizarre amalgame de daux écoles diametralement opposées dans l'une, les jeunes levites étudiaient et étaient formés selon les plus pures traditions, de l'autre, il sortait des jeunes prêtres avec de fortes preventions contre l'enseignement officiel de leur évêque et pleins de tous les plégugés jésuitiques.

Sans prétendre penétrer plus avant dans les motifs qui turrent l'illustre prélat dans cette tolérance pour l'erre ir, on peut blen affirmer qu'un évêque, en tout digne de ce nom, n'aurait pas usé de tant de menagements vis-à vis d'elle.

En resume il se forma, sous son administration, un l'on nombre d'ecclés astiques pieux, éclairés, très attachés à la doctrine de saint Augustin : c'étaient ceux qui sormient des écoles durigées par les maîtres dont on vient de parler ; mais de l'école sulpicienne, il sortit des molinistes ardents, des ultramontans ambitieux qui par brigues se poussaient et s'emparaient des meil leurs postes du diocèse, tandis que les prêtres vraiment pieux formés à l'école de saint Thomas et de saint Augustin, hommes sans ambition, se trouvaient relégués dans les postes les plus humbles et les plus modestes. Amsi M. Jacquemont et ses amis, magré leurs vertus et leur grand merite, furent toujours confinés dans de pauvres parcisses de campagne. Si leur modestie s'en

trouvablen servie, cet état de choses n'en contribua pas moins à laisser prendre au parti contraire un éclat et une force dangereuse et imméritée

Ce qui arriva à la mort de M. de Montazet confirme en tout point ce que je viens de dire. À peine fut-il des cendu dans la tombe que l'on vit la faction molimenne, aidée du reste par son successeur, se hâter de detruire, sans rencontrer la moindre résistance, tout ce que le défiint archevêque avait édifié.

On substitua un catéchisme sans nom au catéchisme Montazet, et une théologie modinienne remplaça celle du Père Vallat. Le Formulaire et la Bulle furent remis en honneur, et, ce qui est plus fort défense fut faite aux Oratoriens de prononcer l'oraison funèbre du prélat défunt. On s'empressa d'expulser de Lyon les professeurs célebres qui avaient fait briller les études dans les écoles.

Le Père Chaix qui avait quitté la Provence parce que le climat l'avait conduit deux fois aux portes du tonibeau, fut contraint d'y retourner. Le Pere Guibaud, vieillard respectable, àgé de 78 ans, fut oblige de quit er promptement Lyon, quoique accabié de douleur et de faiblesse.

Le molnisme remis en honneur par M. de Marbœuf l'ancienne doctrine fut traitée d'hérésie, les prêtres attachés à la doctrine augustinienne furent qual. siés de Jansénistes. Les épithèles d'hérétiques, de schismatiques, de novaleurs leur furent produguees par teurs confrères dans le sacerdoce, et cela au commencement de la Révolution, alors que le clergé ultramontain nutait dù porter ailleurs son zèle.



Le pieux Jacquemont à qui ses lumières donnaient un certain relief parmi les prêtres augustiniens ou jansénistes, ne fut pas ménagé par les clameurs furibondes de l'école molinienne; il fut même dès lors signalé comme chef de parti.

Ce furent ces accusations calomnieuses, répandues sur tous les points du diocèse, principalement par les missionnaires sulpiciens, qui le décidèrent à composer et publier son Avis aux fidèles (1790).

Cet avis qui est demeuré sans réplique est un de ces rarcs ouvrages de polémique religieuse qu'ou lit avec plaisir, quoique l'actualité qui les a fait naître soit passée.

Peu après sa sortie de prison, il écrivit une lettre à M Rulli, grand vicaire, pour se plaindre de ce qu'on envoyait contre son gré dans sa paroisse des mission-sionnaires qui s'élevaien, contre lui avec la dernière indécence, comme s'il n'avait plus en le droit d'y exercer les fonctions curiales. On voit clairement par cette lettre que M Jacquemont était loin d'avoir les bonnes grâces de l'administration diocésaine, et que les choses étaient bien changées pour lui depuis la mort de M, de Montazet. Toutefois, les temps orageux que l'on traversait alors n'étaient pas favorables pour le frapper d'un de ces coups d'autorité arbitraire, devenus si communs après la publication du Concordat; on se contentait de lui faire une guerre surnoise et de tous les jours.

Il avait beau justifier sa foi, protester de la pureté de ses intentions, faire l'apologie de ses principes, il parlait à des hommesqui n'avaient pas d'oreilles pour l'entendre, à des hommes dont toute la politique est, suivant l'expression de Pascal, d'intriguer beaucoup, de parter peu et de ne point écrire.

### XI

Il se présente à M. de Mériaville qui lui accorde des lettres de communion, sur une déclaration qu'il laisse à cet évêque. — Faux bruits rependus à ce sujet. — Il est remplacé.

Monseigneur de Mérinville, évêque de Chambery, ayant été envoyé à Lyon au sortir de l'orage révolution-naire, pour réorganisse ce diocèse, M. Jacquemont se présenta à lui pour avoir des lettres de communion; il les lui refusa d'abord, parce qu'il ne voulait pas signer le Formulaire, mais il finit par les lui délivrer, sur la déclaration suivante qu'il lui laissa par écrit.

a Je condamne très sincèrement les Cinq propositions, dans tous les sens ou l'Eglise les condamne, et je reconnais qu'elles se trouvaient dans l'exemplaire de l'Augustinus, qui fut coumis au jugement du pape Alexandre VII.

Signé: JACQUEMONT. »

Cette déclaration ne disait pas qu'il reconnût et qu'il jurât sur les saints Évangiles que les Cinq propositions soient effectivement dans le livre de l'évêque d'Ypres, mais seulement dans l'exemplaire présenté au Pape

M Jacquemont, et avec lui plusieurs personnes royaient, en effet, et cela sur la foi de l'historien ecclésiastique, l'abbe Racine, que l'on avait imprime sur une feuille intercalee dans l'exemplaire présenté au Pape le contenu des Cinq propositions pour convaincre sa Sainteté que réellement elles étaient dans le livre de Jansénius Cette manière d'expliquer ce fait justifie le Pape d'avoir voulu en imposer à l'Église ou d'avoir agî trop légèrement en cetta affaire.

Cependant, les adversaires de M. Jacquemont donnèrent à sa déclaration, une portée qu'elle n'avait pas. En vain demanda-t-il qu'il lui en fût delivré une expedition afin qu'en la produisant il pût démontrer la différence qui existait entre elle et le Formulaire ; on n'eut garde de lui accorder cette satisfaction. Il publia alors une lettre adressee à M. Girard, grand vicaire ou il montra jusqu'à l'évidence l'énorme différence qui existait entre sa déclaration et la signature pure et simple du Formulaire.

Comme on peut bien le penser, ce procédé de sa part déplut fortement à l'autorité, qui lui aurait permis de penser conformément à ses principes pourvu qu'il eût gardé le silence et laissé croire au public qu'il avait signé le Formulaire, mais son amour pour la sincérité ne lui permit pas de biaiser avec ses principes ; il considérait comme un crime toutes ces voies tortueuses de la politique humaine, qui jouent un si grand rôle dans le monde civil et dans le monde reli-

1111

gieux. Cette sincerité le mena droit à sa perte; on ne chercha plus qu'une occasion pour le briser. Irréprochable dans ses mœurs, inattaquable dans sa foi, voici le stratagème qu'employa l'autorité pour l'évincer de sa cure.

Il faisait tous les ans un voyage à Lyon pour visiter les membres de sa famille établis dans cette ville et les nombreux amis qu'il y comptait. Mais il avait soin de ne s'absenter que dans les jours non feries d'une semaine, de manière à être de retour pour le dimanche suivent. Durant le dernier voyage qu'il fit dans cette ville, eu 1803, un faux frère lui écrivit de ne pas se gêner pour revenir, qu'un de ses collègues qu'il lui désignait trait officier et tenir sa place le dimanche. Il le crut, mais il n'en fut rien, de sorte que ce dimanche il n'y eut aucun service religieux à Saint-Médard. L'autorité dépêcha immédiatement un prêtre pour le remplacer, sous prétexte qu'it s'absentait de sa paroisse. Quand il revint dans le courant de la semaine suivante, il trouva son poste occupé, à sa grande surprise.

Il comprit de suite, sans doute, que cette iniquité avait été concertée d'accord avec ses supérieurs, car il garda le silence le plus absolu, respecta le nouvel ordre de choses et bénit Dieu de l'avoir dechargé du fardeau de sa cure par cet événement inattendu.

 Nous allons le voir maintenant dans sa retraite qui dura ans, trente-deux c'est-à-dire jusqu'à sa mort'.

<sup>\*</sup> Deus les pages qui précèdent, je n'ai retranché que fort pau de chose du manuscrit de Vi. Taveau.

# DEUXIÈME PARTIE

1

Les occupations de M. Jacquemont dans sa retraite . Distribution de son temps. — Caractère et portrait de M. Jacquemont.

Pour expliquer le contentement intérieur qu'il éprouva lorsqu'on l'eut relevé de ses fonctions curiales. M. Taveau nous dit que M. Jacquemont, à l'exemple des saints pasteurs de l'antiquité, était dans un tremblement continuel en envisageant la grandeur et la hauteur de sa mission de curé. Il se considérait comme un medecin entouré de morts et de mourants; il était prêtre à l'église, prêtre dans son presbytère, prêtre dans les visites qu'il rendait, prêtre enfin jusque dans ses courtes et rares récréations.

Devenu libre, il songea à vivre dans la plus étroite



retraite; il se rettre dans la maison qui jusque-là avait servi à l'école paroissiale et qu'il avait fait construire pour cet usage. Voici quelle était la distribution de son temps durant les trente-deux dernières années de son existence.

- « Il clait toujours leve avant cinq heures en hiver comme comme en été, il faisait immédiatement après la prière avec les quelques personnes de sa maison. Elle était suivie de l'office de Laules et Primes et se terminalt par une méditation improvisée tirée de l'Évangile du jour. Quelque-fois, il célébrait les saints mystères, s'étant fait une chapelle dans sa chambre, mais il assistait toujours à la messe du desservant à l'église de la paroisse, comme laique bien entendu.
- montait dans sa chambre et s'occupait d'études jusqu'à once heures qu'il récitait en commun l'office de Tierce et Sente : il se remettait au travail jusqu'à midi, heure de son diner après lequel il prenait une demi-heure de récréation qu'il passait ordinairement à son jardin qu'il cultivait lui-même. Il disait ensuite None et Vépres et reprenait l'étude jusqu'au soir sans interruption. Il faisait ensuite la prière et s'occupait, le reste de la veillée, à tricoter des bas pour les pauvres : pendant ce temps il se faisa t lire la Vis du Saints ou autres livres de piété. À nouf heures il remontait dans sa chambre, où il disait seul Matines, et ne se couchait jamais avant dix heures. Telle étant la règle que ce saint prêtre s'était imposée et de laquelle il ne s'écarta jamais, a mons que quelque devoir de charité ne l'y obligeât.
- Jamais on ne le vit perdre à la table ou au jeu un temps qu'il sut toujours employer attlemant. D'une gaielé franche
  - Sans doute en souvenir du diagra Pàrie.

dans le commerce de l'amitié, d'une cordiale amabilité iorsqu'il se trouvait en societe, il y avait néanmoins toujours en lui, même dans ces rares moments d'épanchement, le type chrétien et sacerdotal.

- « M. Jacquemont était d'une haute stature, bien fait de sa personne, le part droit et majestueux, même dans l'âge le plus avancé, les traits caractéristiques. le front vaste, le nez aquilin, la bouche line. Sa physionomie était temperée de douceur et de gravité, et même sous l'habit laique, tout en lui revelait le prêtre, le docteur et cette sévère majesté des Pères de l'Église qui saisit et qu'on ne peut définir
- A l'âge de 78 ans, bien que plein d'infirmités cachecs, rien n'en paraissait au dehors, sa marche était assurée comme s'il eût éte dans la force de l'âge. Il lisait sans lunettes, sa main traçait en écrivant des caractères fermes ; il prenaît une nourriture commune sans en être incommode, et, ce qui est plus étonnant son esprit avait conservé toute sa vigueur. Sa mémoire qui était prodigieuse ne lui faisait jamais défaut.
- « Il possédant a un haut degré le don de la parole. Sa conversation d'un langage pur, ses expressions distinguees, sans la moindre affectation, tout en lui revélait le talent.
- « Il a.mait la propreté autant qu'it hausait le luxe. Il avait cette aisance et ces manieres de distinction qui revêlent l'homme né dans la classe aisée, et tout chez lui accusait l'ancienne politesse française et l'urbanité des hommes du siecte de Louis XIV.
- « On aurant aisément eru, en le voyant, que, survivant de ce grand siécle, il avait passé sa vie au milieu des hommes idustres de cette époque, tandes qu'il avait blanchi dans un pauvre village agnore des montagnes du Forez. »

II

Sa charité, son amour de la pauvreté, son humilité, sa patience, son esprit de priere et de penitence.

M. Jacquement aimait les pauvres comme ses frères et ne souffrait pas qu'on leur parlât avec hauteur, ni qu'on les fit attendre Il allait géneralement au-devant de leurs besoins, se dépouillait de ses vêtements en faveur des plus nécessiteux et payait, en cas de maladie, tous les frais de medecin et de pharmacien. Lu jour qu'un viellard refusait d'accepter le manteau qu'il voulait lui donner : « Mon aini, lui dit-il, vous pouvez le prendre sans scrupule, j'en aurai deux demain » Le lendemain, en effet, il recevait de Saint-Étienne un présent de deux vêtements.

- Il avait un soin extrême de cacher ses œuvres de charité aux personnes mêmes de sa maison. Quand il sortait, il
- \* M. Jacquement n'était pas riene, mais par ses relations it avait des ressources pour ainsi dire mepuisables, dont protitérent toujours les pauvres de sa paroisse. Ce n'est pas à ses obsessions qu'il devait les dons qui lui arrivaient, car jamais homme ne fut moins obséquieux que lui, jamais prêtre ne fut moins adulateur auprès des personnes favorisées de la fortune. L'escendant que lui donneit son mênte faisait qu'il recevait sans men demander (Note de M. Taveau).

était toujours muni de pièces de cinquante centimes, et il les glisseit si adroitement dans la main des malheureux qu'il ne manquait pas de rencontrer sur son passage, que personne ne s'apercevait de ce qu'il donnait.

- « Chaque année, le jour de l'an ramenait chez lui une foule de pauvres et beaucoup d'enfents; il donnait a chacun un pain blanc d'une irvre et une pièce de cinquante centimes : c'étaient leurs étrennes annuelles.
- « Non-sculement, M. Jacquemont aimait les pauvres, mais il aimait la pauvreté. Ses meubles plus que modestes annonçaient la pauvreté décente et amie de l'ordre et de la propreté. Jamais il ne songea à devenir riche ni plus aisé.
  Avec un peu d'ambition, rien ne lui eût été plus facile
  que d'occuper les postes les plus avantageux, sous
  l'administration de M de Montazet, mais on a vu, par ce
  qui en a eté dit, qu'il sut résister à la volonté qu'avait cel
  archevèque de le faire avancer.
- a Non-seulement il aima la pauvirté, mais il méprisa les richesses. Aussi, loin d'avoir des égards de condescendance pour les personnes riches dont il dirigeait la conscience, loin de les flagorner comme il n'arrive que trop souvent aux directeurs, il avait pour elles plus de sévérité et plus de froideur que pour ses pauvres.
- ell n'accepta qu'avet peine une pension viagère de Juo fr. que lui laissa madame de la Rivoire. En 1834, une inondation ayant causé de fâcheux désastres à Saint-Galmier et aux environs, il vendit en faveur des victimes le peu d'argenterie qu'il avait, n'ayant pas autre chose à donner.
- Sa bibliothèque, quoique assez nombreuse, ne comptait pas un scul livre de luxe; il ne possédait ni tableaux, ni gravures, ni aucun objet d'art de quelque valeur.
- Bien loss de se prévaloir du relief que pouvait lui procurer ses talents, on peut dire qu'il faisait tout son possible pour se dérober à l'éclat qu'ils auraient pu lui procurer. Inconnu

des gens de lettres, bien qu'il ait pu figurer parmi les écrivains de son époque, s'it prit la plume en diverses circonstances, ce fut toujours pour accomplirce qu'il croyait être un devoir.

Cela ne l'empêcha pas d'être abreuvé d'humiliations, car telles sont les voies que Dieu fraye ordinairement à ses élus. A partir de la mort de M. de Montazet, il fut non-seulement décrié comme hérétique, mais laissé de côté comme un vase impur et, pendant trente-deux ans, exposé aux yeux de tout le diocèse de Lyon comme un excommunié. Souvent même, il eut la douleur de s'entendre traiter, du haut de la chaire, d'hypocrite, d'infâme, d'écrivassier, de monstre, de voleur, d'impudique, de loup, de mille autres épithètes de ce genre, et cela devant ses paroissiens, par les desservants qui lui succedèrent. Il ne se plaignit jamais de ces sureurs indécentes qui lui fournissaient l'occasion de s'abimer davantage aux pieds de la croix. Il jeunait au pain et à l'eau pendant le carême et l'avent, ainsi que tous les vendredis de l'année. Il ne faisait jamais de feu dans sa chambre, couchait sur une simple paillasse et portait à nu sur la chair une ceinture de fer hérissée de pointes, Ш

Son amour pour l'Église — Combien il élait penêtre de ses maux. — Peinture qu'il en fait.

Mais la sollicitude et la charite de M. Jacquemont ne se bornaient pas à sa paroisse. Pour nous donner une juste idée de son amour pour l'Église. M. Taveau nous dit qu'il ne peut mieux faire que de lui appliquer ce qu'il a écrit lui-même sur son ami M. Chavanes dans sa biographie parue en 1831.

« Il portait dans son cœur l'Église tout entière ; il ne cessait de représenter ses besoins et ses væux au trône de son divinépoux. On pouvait dire de lui ce que Possidius dit de saint Augustin : q t'il s'intéressalt vivement à tout ce qui la regarde, qu'il se réjouissait de ses gains et s'affligeant de ses pertes ; qu'elle était comme autrefois Jerusalem, à l'égard des juifs captifs à Babylone l'unique objet de son souvenir. de sa tendresse et de ses larmes. Il s'était fait une règle de reciter tous les jours pour elle le psaume LXXIX, et c'etait tonjours avec une ferveur nouvelle qu'il conjurait le Dieudes armées de regarder du haut du ciel, de voir, de visiter cette vigne que ses mains ont plantée. Il était percé de douleur en considérant que Satan règne dans presque tous les cœurs: que la plus grande partie de la terre est remplie de juifs. de palens, de mahometans, d'hérétiques, de schismatiques, que l'héritage de J.-C., l'Égitse catholique, se trouve aujour.

d'hui resserré dans des bornes étroites apres avoir rempli le monde entier, et que permi ceux-mêmes qui n'ont pas abjuré le nom chrétien, la foi et la piété sont rures, la charité presque éteinte, le déreglement presque universel. Il gémissait amérement des ravages de l'incrédulité et de la fausse justice, des desordres et des scandales qui perdent une influite d'âmes, de la profanation des choses saintes, de la corruption effroyable qui regne dans tous les états, li était inconsolable sur les maux causés dans l'Église par la Bulle Unigenitur, sur les plaies que ce malheureux décret a fartes à la foi, à la morale et à la discipline, sur les partures, la persécution des gens de bien et tant d'autres, ma ix qu'il a apportés en naissant et qui maintenant sont à leur comble ; et il s'écriait comme autrefois le généreux Mathatias : Malheur à moi, suis-je donc ne pour voir. l'affiction de monpeuple et le renversement de la ville sainte 'Tout ce que nous avions de beau, d'extatant a été désolé et profane, pourquoi done vivrai-je encore?

C'était surtout vers la mission d'Éhe et la conversion d'Israël, qu'il portait ses regards pour trouver quelque soulagement a sa douleur et à son amertume, et il thehalt de bâter par ses soupirs et ses bonnes œuvres cet heureux évenement qu'il régardant comme l'unique ressource de l'Église dans les maux dont elle était accablée. « (Vis de M. Chavanés).

- Tel est le portrait frappant de ressemblance que M. Jacquemont a fait de lui-même en traçant celui de son ami le curé de la fourette.
- a Dans son livre intitule : Instruction sur la cérité et les avantages de la religion chrétienne, publié en 1795, nous voyons une touchante peinture des maux de l'Églisc. Quelques expressions peuvent y paraître trop fortes au lecteur, mais il faut se rappeler que c'était en 1795 que M Jacquemont faisait entendre ces tristes accents

TOME II

5

« Nous ne dissimulerons pas du reste quò ce langage peut et doit paraltre singulier et bien extraordinaire au commun des catholiques de nos jours ; capendant c'est sur ce ton qu'ont parlé tous les saints et savants personnages des àges passes. Tous ont gemi sur les désordres de leur temps Aujourd'hui ces plaintes no se font plus entendre, les prêtres et le peuple semblent croire que l'Église est dans un élat florissant. La pompe et l'éclat extérieur des cérémonica, uno nombreuse affluence dans nos temples aux jours de grandes solennités, telles sont les manifestations qui contentent et satisfont les catholiques du XIXº siecle; mais la for, mais la charité, mais l'esprit de l'Évangile, mais cette sainte gravité des mœurs chrétiennes que sont ils devenus? Tout le monde lettré conviendra sans peine que la société catholique, aux siècles derniers, présentait quelque chose de plus grave, de plus sérieux qu'aujourd'hui. La foi était plus forte et plus entière, la piété plus mâle et plus éclaires. Cependant, toutes les grandes lamières de cette epoque, appartenant à l'Église, faisaient entendre des plaintes amères sur les maux qui affligement cette même Église, entre autres, je citerai un de nos grands prédicateurs, Massillon, toujours si vrai dans ses peintures et néanmoins si modéré, qu'on ne peut pas l'affubler du manteau du Jansénisme.

IV

Son rèle pour la pureté du dogme et de la morale, son respect pour l'antiquité. — Sa vénération pour la doctrine de saint Augustin. — Étendue de ses connaissances dans la science ecclésiastique.

Il est à remarquer que les théologiens qui ont été le plus pénétrés des maux de l'Église ont été en même temps ceux qui ont montré le plus de zèle pour la pureté du dogme et de la morale.

M. Jacquemont, marchant sur les traces du savant abbé Duguet<sup>1</sup> et de Bossuet, ne trouvait de consolation

 Jacques-Joseph Duguel, cette illustration du département de la Loire, et la gloire de Muntbrison, sa ville natale, dont les savants ouvrages sont al pou lus et al peu connus de nos jours, fut latimement Lé avec l'illustre évêque de Meaux. Ce fut l'abbé Duguet qui initia Bossuet à la connaissance de ce renouvellement de l'Église par la conversion des Jussa à la fet catholique, ce dont le sevant prelat a fait usage dans son Discours sur l'histoire universelle. Volci ce qu'on lit à ce sujet dans l'Histoire ecclésiastique, par l'abbé Racine, tome au ; « On trouve dans l'admirable Liscours sur l'Austoire universette dont nous parlous des vues très sublimes sur la réprobation des Geptils et is vocation des Juifs et le retour de ces derniers à la foi. M. Bossuet avait reçu ces vues si précisuses du célèbre M. Duguet, qui avait de si bonne heure médité le plan et l'économie des des desseins de Dieu dans les divines Ecritures. M. Bossuet qui de son côté réfiéchisseit sériousement sur l'état où se trouvait l'Eglise, alla un jour randre visite à l'abbé Duguet, étant accomque dans les promesses faites à l'Église et notamment dans l'espeir de la conversion des juifs qu'il considérait comme le seul moyen de la régénérer. De là, son respect pour la sainte antiquité; de là son amour ardent pour les écrits des saints l'ères et surtout pour œux de saint Augustin et de saint Bernard qu'i firent toujours ses plus chastes délices.

pagné de M. Fleury, depuis évêque de Frèjus et plus tard cardinal-ministre, qui regarda comme une grande faveur d'être
témoin de la conversation échangée entre ces deux génics in éleves. M. Bossiet temoigns son embarras à la vue des maux sans
nombre, et des scandules de tous genies, dont l'Église était
inopdee. Tous deux suivirent cette longue chaine d'iniquités qui
se forment depuis tant de siècles. Its étèrent les youx sur l'état
de la religion dans les différentes parties du monde, et repassérent les divers jugements que Dieu avait exervés sur son peuple.
Quel remêde donc, demandait M. Bossiet, quelle issue, quelle
ressource à Alors M. Duguet dit : Monseigneur, il nous faut un
peuple nouveau; et tout de suite, il développe le plan des Écritures conformément au chapitre ouzierne de l'épitre aux Romains

M. Bossuet ful ravi des ouvertures importantes que lui donnait M. Duguet, il en fit usage dans son Discours sur l'histoire universelle, chapitre XX. n

De ce fait repporté par un historien aussi véridique que l'abbe Racine, il résulte à mon avis qu'il fallait que l'abbe Duguet, bien jeune encore, eût une grande réputation parmi ses contemporains pour avoir eu des relations aussi intimes avec Bossiet, agé de plus de Jo uns que lui. Il est facheux que les biographes et historieus du Hussiet soispit restés muets sur co trait, mais en n'entraîne pas l'esprit de système. Il est aussi bien étonnant de voir une si grande célebrité que cerle dont jouit Duguet parmi ses contemporains, si ignores de nos jours, même dans sa patrie Comment ne se trouve-t-il pas dans la Loire ou dans le Rhône un écrivain qui veuille consacrer un travail à cet bomme célèbre? (Note de de M. Taveau.)

Lire, au sujet de cette conversation de Bossuet et de Duguet. ce qu'en di. Sainte-Beuve, t. vi, pp. 53 et suiv. de Port-Royal. Doué d'une mémoire prodigieuse, M. Jacquemont possédait parfaitement tout ce qui dans la science ecclésiastique intéresse le cœur L'Écriture sainte lui était aussi familière que sa langue et il citait les Pères de l'egl.se avec un à-propos remarquable.

- « Son érudition était telle sous ce rapport, d.t M. Taveau, que je n'aésite pas à croire qu'aucun erclématique de notre temps pulsse lui être comparé. Mais quant à la science considerée comme recherches purement curieuses, jamais il n'y donna son temps. Il étudinit purement et simplement pour acquérir les lumières propres à un pasteur, il puisait ses connaissances dans les meilleurs ouvrages produits par les savants des dix-septieme et dix-huitième siecles, mais ne cherchart nullement à aller au dela, c'est à-dire, que loin de chercher à devenir savant, il ne tàcha que de devenir érudit.
- Les livres de Port-Royal et de son école les aient aussi une large place dans ses études et il s'était rendu très habite dans cette partie importante de notre litterature religieuse. L'est par une lecture assidue des œuvres immortelles de licole, d'Arnauld, de Sacy, de Tillemont, de Bossuet et cent autres rélèbres ecrivains, qu'il avait acquis cette force de raisonnement dont se ressentent ses écrits ou tout révêle le vrai savant, I homme parfaitement maître de ses matieres.
- Du reste, ses contemporains ont rendu hommage à son savoir et le Pere Lambert a comblé d'éloges son Avis aux fidèles, publié en 1796

La Chronique reingueuse<sup>1</sup>, rendant compte de l'écrit intitulé: Les Maximes gallicanes victorismes des attaques des modernes ultramentains 'Lyon, 1818, in-80), fait le plus grand

f La Chromique rengueuse était rédigée par l'abbé Gregoure, Agier, Lanjuinais et Tabaraud. Elle parut de 1818 à 1821.

LANVERS.

cas de la science de l'auteur, et ce qui est plus remarquable. Feller lui-même, à l'article du Père Archange contre un ouvrage duquel cet écrit est dirigé, appelle excellente la réfutation de M. Jacquemont. Enfin l'abbé Grégoire, dans son histoire des Sectes religiouses, rend hommage au mérite de M. Jacquemont qu'it dit être un homme distingué par sa conduite intègre et ses talents.

« Ses ennemis eux-mêmes ont plusieurs fois rendu témoignage à sa supériorité, et quand ils n'auraient pas fait des aveux si formels, leur conduite prouve assez combien ils craignaient d'entrer en lice avec lui. Sur une vingtaine d'écrits imprimés que nous avons de lui, aucun n'a été réfuté. C'est que, quand le talent est employé uniquement à la défense de la vérité, il jette une lumière si brillante, qu'il est difficile de l'obscureir.

Y

Ses principes dans la direction des âmes. — Sa méthode au tribunal de la pénitence — Comment i, décidant divers cas de conscience — Avis qu'il donnait à ses pénitents.

Ainsi que je l'ai dejà dit, — c'est M. Taveau qui parle, M. Jacquemont se montra, dès son début dans l'exercice du saint ministère, un confesseur exact a suivre les règles de l'Église, autant que pouvait le permettre le relàchement des chrétiens de ces derniers temps et l'état actuel de la discipline de l'Église. C'est qu'il avait été formé à bonne école!



- « Il y a actuellement des ténèbres si épaisses sur la matière du sacrement de pénitence, qu'il semble que les choses ont toujours marche comme elles marchent aujourd'hui. En effet, qu'entend-on aujourd'hui par le sacrement de pénitence, si ce n'est d'aller se confesser, recevoir l'absolution et participer incontinent aux saints mystères. Tout se résume en cela.
- « Cependant, si nous remontons seulement à un demisiècle dans l'histoire de l'Église de Lyon, nous y trouvons un certain nombre de confesseurs exacts, qui exigeaient de leurs pénitents, un changement de mœurs avant de leur accorder le bienfait de l'absolution. La confession qui est tout dans cette affaire, à l'houre actuelle, était alors la moindre partie du sacrement de penitence. La conversion du cœur, l'esprit de pénitence, une satisfaction proportionnée et serieuse, telles étaient les conditions auxquelles était accordee l'absolution sacramentelle. Cette méthode beaucoup moins facile, beaucoup plus lente, attirait sans doute un moins grand nombre de personnes au confessionnal, mais par contre elle formait de vrais disciples de J.-C., c'est-à-dire que, quand un pénitent etait absous, c'était ordinairement un chrétien solide dont la course en cette vie n'était plus interrompue par des chutes graves.
- La methode de M. Jacquemont en confession etait d'écouter silencieusement l'accusation de son pénitent sans l'interrompre; mais après qu'elle était terminée, il reprenait cette accusation de point en point et, par les mouvements les plus pathetiques il faisait rentrer son pénitent en luméme et lui traçait une règle de conduite qui était d'abord de s'instruire des devoirs de la vie chrétienne, de la connaissance de Dieu et de soi-même. Rien d'extraordinaire ne se remarquait dans la règle de conduite, on n'y voyait aucune de ces pratiques de surérogations si communes de nos jours. Prière du matin et du soir, une lecture du saint



Évangile, élever son cœur à Dieu dans la journée, travailler en esprit de penitence ; c était là à quoi se bornait le plan de vie qu'il traçait au penitent qui s'adressait à lui pour la premiers fois. Il le renvoyait ainsi pour six semaines à deux mois ; au bout de ce laps de temps, si ce pénitent semblait avoir fait quelques progrès dans la vie chrétienne, il lui faisait voir comblen il était loin encore du terme, comblen il était important de réformer son cœur, comblen la connaissance de soi meme est difficile, combien la prière et l'hum lité sont nécessaires pour obtenir une conversion solide. Si au bout d'un certain temps son pénitent se montrait fidele à suivre ses avis, si sa conduite ne présentait plus de rechute dans les fautes mortelles, il lui accordait le bienfait de l'absolution, sans le retenir pius longtemps.

- « On passait toujours au mains une heure aux pieds de ce saint prêtre chaque fois qu'on se présentait à lui, et l'on en sortait toujours profondément remué et impressionné, tant était grande et efficace l'él queute onction de ses exhortations.
- « Casuiste exact, jamais il ne balança devant un devoir de justice. Un de ses pénitents étant devenu acquéreur d'une maison sise en la ville de Saint Étienne, le notaire n'avait pas porté sur l'arte de vente la soi une intégrale de cet immeuble, seton que la chose se pratique generalement, pour frustrer le fise d'une partie de ses droits. Le pénitent, homme d'une grande droiture, en ayant parlé à son directeur, celui-ci l'obligea a porter de suite chez le receveur des domaines la somme qui avait été ainsi soustraite, soit 1300 francs. Le fonctionnaire, peu habitue à de pareilles restitutions, ne put s'empêcher de rire au nez de ce délicat acquéreur,
- « Je pourrais rapporter plus d'un trait de ce genre et reproduire ici quelques-uns des avis qu'il donnait par écrit a ses pénitents quand il était empêché de le faire de vive voix.

Solt qu'il partât aux riches, soit qu'il partât aux pauvres c'était toujours le même fonds, toujours les mêmes règles, seulement it était moins rigoureux pour ces derniers, parce que les peines du pauvre font partie de sa penitence, tandis que le riche ayant infiniment plus de tentations ne fot-ce que par sa vie ossive, a besoin d'être chargé de plus d'exercices spirituels.

# VI

Tableau du bien produit par la direction de M. Jacquemont.
— Situation faite aux fideles réputés jansénistes dans le diocèse de Lyon. — Coup d'œil sur la vie de plusieurs d'entre eux. — Madame de la Rivoire. — M Théohère— Duchossy. — Angélique Marion. — Marguerile Mirandon, etc.

Examinons maintenant la situation dans laquelle se trouvèrent les fidèles du diocèse de Lyon, réputés jonsénistes, après la publication du Concordat.

La généralité du clergé concordataire considérait comme hérétiques non-seulement l'ancien clergé, mais les sidèles qui étaient restés attachés aux principes de l'ancienne Église. Aussi vit-on quantité de catholiques privés des sacrements et de la sépulture ecclesiastique, parce qu'ils n'avaient pas voulu renoncer à ce qu'on appelait l'hérésie, — autrement dit

se séparer de leurs anciens pasteurs, recevoir la Bulle *Unigenitus*, et brûler les livres religieux dont ils s'étaient servis jusqu'alors.

Les anciens pasteurs, en face de la position lamentable faite à la partie la plus pure de leurs anciennes ouailles, s'élevèrent au-dessus de la lettre de la loi nou velle et continuèrent à administrer le sacrement de pénitence, malgre la défense de l'archevèque. Mais, à part cela, M. Jacquemont et les catholiques demeurés fidèles à sa doctrine se gardèrent bien de faire schisme avec le clergé concordataire. Ils communiquèrent dès le premier jour avec lui pour tous les exercices du culte et furent les plus assidus à tous les offices de la paroisse

La plupart des pénitents de M. Jacquemont étaient des cultivateurs disséminés dans les montagnes de la Loire et dans les villes Quelques uns appartenaient au commerce de Saint-Étienne

« Jai connu un certain nombre de ces personnes, d't M. l'aveau. Elles étaient déjà avancées en âge et la mort les a moissonnees au moment ou je trace ces lignes, quoiqu'il n'y ait que dix ans que M. Jacquemont soil mort, mais par le peu qui reste de ces soi-disant Jansénisses, nos confeurporains peuvent encore témoigner qu'ils présentent un type chrêtien, grave, sérieux; type qui va de plus en plus en s'effaçant dans l'Église et qui était tres commun autrefois. Il est fâcheix que je ne puisse pas signaler plus particulièrement certains laïques qui vivent encore et qui sont de precieux restes de cette phalange chretienne, la richesse et

l'ornement de l'Église au siècle dernier', mais je puis jeter un regard rétrospectif sur quelques-unes de ces personnes.

- La plus illustre par son rang, était mademe de la Rivoire Voici comment en parle M. Duchossy.
- « Cette dame, dont la plume de M. Jacquemont nous a tracé un éloge imprimé, était de I you Fille de M. Lemot de Talencey, receveur des tailles elle fut mariée à M. Gooin de Lurieu de La Rivoire, propriétaire distingué dans le cidevant comté du Force, ou il résideit toute l'année, dans son manoir de la Meriée, sur les bords de la Loire, à peu de distance du bourg de Saint-Just, vivant honorablement, justement considéré de ses voisins, tant par son rang que par son mérite et ses qualités sociales. Elle-même, par son extrême bonté et le liant de son caractère, l'aimable
- En prenant este copie en 1868, je n'et plus à craindre de blesser la modestle des que ques personnes que j'avais en vue à l'époque où j'écrivais ceci, le puis danc en dire quelques mots anjourd'hui qu'elles sont mortes déjà une quinzaine d'années
- as l'avais d'abord en vue M. Déroman, neveu du Père Poissy, dont il a été parlé au chapitre vu de la première partie du présent corit. Il cluit natif de Lyon, vint fort jeune à Saint-Galmier où il demeura toujoure attaché à l'atelier de teinture de M. Ramel, son parent, En 1835, il se retara à Saint-Étionne. Il était alors âgé de près de 60 ans Il prit une chambre dans la maison des demouelles Marguerite, rue Tarantaise, où il vécut encore près de 25 ans dans la pratique la plus parlaite de toutes les vertus chrétiennes, il avait toujours été conduit par M. Jacquement, c'éteit le plus saint laïque que j'aux connu. Vivant très pauvrement, constamment occupe à la prière et à la méditation.
- so M. Théolière-Duchossy, natif de Saint-Etienne, appartenait à une famille distinguée et très comme dans cette ville. Bien jeune encore, il semit sous la conduite de M. Jacquement. Retiré à Saint-Galmier où il possédait des propriétés venant de sa familie, il y vécut dans le célibat, constamment occupé des sous de son salut : sa maison, composée d'un domestique et d'une servante, était comme le monasière le pins réglé, il récitatt le bréviaire

franchise de son ton et de ses manières, l'était acquis une estime générale qui la faisant rechercher et acqueillir avec empressement dans la societé dont elle faisait les délices, et ou elle n'avait ni ennemis ni envieux. C'est ce dont j'ai été à portée de juger par moi même, ayant eu l'avantage de la connaître dès le bas âge. Du reste ella vivait comme une femnie du monde, s'en tenant à la mesure de piété qui s'y pratique et l'alliant avec les divers plaisirs qui composent le passe-temps ordinaire des honnêtes geus qui viven, à la campagne.

Cette dame avait alors a son service une jeune personne d'un rare mérite qui remplissait l'office de femme de chambre. Elle était née à Lyon et s'appelait Angélique Marion, son père, jadis négociant, avait éprouvé des malheurs qui le ruinèrent. Elle fut ésevée par les soins d'une

avec la régularité d'un moins. Jamais M. Jacquement ne lui permit d'agrandir ses terres, après son strict nécessaire tous ses revenus etalent consecrés en bonnes œuvres.

Ayant passé son existence dans le voisinage et dans l'intimité de M. Jacquemont, il evoit été à même de le connaître de près. lus et ses amis.

Cet homme respectable me remit dans le temps des notes qui m'ent beaucoup servi dans le premier traveil. Il meus une vie tres penitente. D'un caractère tres vif, il lui arrivait parfois des sailles d'impatience envers des pauvres qui abussient de sa charite pour eux. On le voyait ensuite revenir à lui et demander pardon à ces personnes qui venaient d'essuyer ses boutades.

M de la Tour-Veren, hibliothéesire de la ville de Saint-Etieune, purle de cet homme de bien dans su Chronique des Châteaux du Forez.

Par son testament, il légua à la ville de Saint-Ga.mier et à l'hespice, des sommes importantes. Il est mort en 1852, dans un âge assez avancé

Je pourrais faire connaître beaucoup d'autres personnes d'une vertu exemplaire qui furent formées par la direction de M. Jecquemont, j'on trouverais à Saint-Fhanne, à Lyon et aillours, mais ce sujet me mêmerait (rop kom (Note de M Taveau),

tante qui lui donna une éducation soignée, quoique appropriée à la condition laborieuse à laquelle la Providence la destinait, mais surtout une éducation tres chrétienne.

- Ayant reçu du ciel un bon esprit et un cœur docile, elle profita tres bien de toutes les instructions qui lui furent données, et cultivant ces premières semences par des lectures faites avec réflexion, elle acquit des connaissances assez variées, qui ornèrent son esprit sans nuire à son cœur. Elle parlait et même écrivait bien, ce dont celui qui trace ces lignes peut rendre un témoignage certain, l'ayant beauconp connue et ayant recueilli après sa mort quelques pet. Is ecrits de sa composition, qui donnent d'elle l'idée la plus avantageuse!
- \* Cet excellent esprit réunissant les qualités du cœur les plus propres à préter des charmes à la plété la plus sincère et'la plus éclairée, beaucoup de prudence, de modestie et de prévenances, toutes vertus provenant en elle d'une charité et d'une humilité portées au plus haut degré, on ne sera pas étonné de la voir aimée et respectée même par sa maîtresse et son epoux, des qu'ils l'eurent connue et appréciée auprès de modame de la Rivoire, et si ce fut pour elle un bonheur, ce n'en fut pas un moundre pour cette dame de la posseder à son service : et, en effet, une mère tendre et une fille affectionnée ne peuvent pas s'aimer et s'attacher plus l'une à l'autre que le firent bientôt la maîtresse et la servante ; mais quant à celle—ci, ce nom ne fut plus que

<sup>\*</sup> Ces écrits sont probablement per lus J'al cru ne presque rier retrancher au mémoire de M. Theolière-Duchossy sur madame de la Rivoire et sa maison, car cos détaits recontes un pou longuement, respirent le douz parfam de la plus tendre piété, et me paraissent intéressants, même au point de vue de noire hatoire locale, ou tout au moins des mœurs de l'époque (Note de M. Taveau.,

pour sa propre humilité qui voulut se le conserver, car sa bonne maîtresse ne tarda pas à ne plus la traiter comme tella, mais comme sa demoiselle de compagnie, la faisant manger à sa lable, distinction du reste dont elle ne se prévalut jamais auprès des autres personnes de service qu'elle traita toujours en égales. Elle fut tout à la fois la surintendante des affaires intérieures de leur maison et de leur ménage par sa surveillance, son esprit d'ordre et d'économie, et en partie de celles du dehors par les bons et excellenis conseils qu'on lui demandait et qu'elle donnait avec modestie et une rare sagacité. Au jour de l'adversité (la Terreur), monsieur et madame de la Rivoire trouvèrent encore en elle une consulatrice, un conseiller, un confident sur; enfin, ils lui durent ce qui a assuré leur bonhour, c'est-à-dire le retour à une piété sollde et éclairée dans agnella elle laur servit d'introductrice.

- Sur la recommandation d'une pieuse demoiselle de Saint-Galmier, mademoiselle Marion fut reçue par M. Jacquemont au nombre des personnes qu'il dirigeait en dehors de sa paroisse, et se trouva ainsi introduite dans les sentiers d'une plété plus parfaite que celle qu'elle avait pratiquée juaqu'alors. Elle fit insensiblement part à sa maîtresse des doux parfums de piété dont son âme s'enrichissait sous cette direction, et ce fut à ses insinuations, après Dieu, qu'il faut attribuer le changement qui s'opèra dans madame de la Ravoire, laquelle prit la resolution de se donner entièrement à Dieu, en se retirant pour cela des sociétés mondaines et en se mettant sous la direction de M. Jacquemont. Ce fut peu avant la Révolution que ces liens spirituels commencerent à unir ces deux belles àmes.
- « Au milieu des orages revolutionnaires, pendant et par lesquels elle se vit privée de son fils unique, fusillé à Lyon, après le siège, comme aide-de-camp du général du Pressy, elle trouva dans M. Jacquemont un guide, un soutien, un



consolateur qui mi sida à porter le poids de ses afflictions, et par ses soms elle avança rapidement dans les voies de la plus haute perfection. Son époux quoique ayant toujours partage avec elle ses sentiments de vénération pour M. Jacquement qu'il recevait des lors avec jois dans sa maison, ne se mit pas d'abord sous sa conduite; ce ne fut qu'après la mort de son fils que, touché de Dieu d'une manière plus particulière, à l'occasion de ce fâcheux événement, d'un très honnète homme i, devint un chrétien fidèle et fervent, sous la conduite du saint directeur de sa maison. Il mourut donze ans plus tard entre ses bras. Sa piété, au moins à l'extérieur, paraissait peut-ètre moins affectueuse que celle de son épouse, mais au fond elle n'était pas moins solide; sa foi surtout était ferme et généreuse et très élevéé audessus du respect humain. »

- J'ai à ajouter à ce récit circonstancié de M. Duchossy, que M. Jacquemont, deplacé, fréquents plus souvent la maison de madame de la Rivoire. Le manoir de la Merlée, devint alors une sorte d'hôtellerie où se rendaient les pénitents de ce saint directeur qui se trouvaient disséminés dans les montagnes des environs de Saint-Bonnet le-Château, lels que les habitants de la Tourette Its venaient recevoir là, avec les secours spirituels, une hospitalité toute corétienne.
- ✓ Madame de la Rivoix mourut le 6 septembre 1820, pleurée et regrettée de tous les pauvres de sa commune et des paroisses voisines dont elle était comme la nourrice. Le cure de sa paroisse, qui lui refusa les sacrements à la mort, partit de bon matin le jour où devaient avoir lieu les funérailles, emportant avec lui les clefs de l'église et de la sacristie pour rendre impossible toute tentitive de cérémonie religiouse. La population, uritée de ce manque d'égards envers la pieuse défunte qui était considérée comme une sainte, courut en foule, le maire en lête, et sur l'ordre de

cet officier civil la porte de l'église et celle de la sacristie furent enfoncees. Trois prêtres accourus de Saint-Étienne présidérent a cette triste cérémonte ou l'on deploya toute la pompe possible, n'ayant pas ménagé la circ de la fabrique,

- « L'éloge, ou plutôt l'oraison funèbre de la défunte fut prononcée par M. Peurière, curé de la paroisse de Saint-Ennemond de Saint-Étienne, en présence d'une foule immense.
- Mademoiselle Angélique Marion, dont il est si largement question, dans le mémoire de M. Duchosav, que nous venons de citer, après avoir pleusement fermé les yeux a su chère maîtresse se retira à Saint-Medard ou elle mourut vers 1830, en odeur de très grande piété Madame de la Rivoire lui avait assuré par son testament une existence facile
- « Je dirai ici quelques mots sur deux vénérables filles appelees les Marguerite, dont la maison etait a Saint-Etienne ce qu'était le manoir de madame de la Rivoire a Saint-Justsur-Loire, c'est-à-dire le rendez-vous des amis de la vérité.
- L'une, mademoiseile Marguerite Mirandon, etait originaire du Chambon-Feugerolles; l'autre, Marguerite Meynard, de Saint Victor-sur-Loire. S'étaut connues dès leur première jeunesse, elles s'unirent et vécurent en commun, s'occupant du travail des mains pour subvenir d'abord à leurs besoins, et ensuite se dévouant à foutes les bonnes œuvres que la charité leur suggérait : école a l'enfance, assistance aux pauvres, aux malades et en genéral aux affligés de n'importe quelle nature. Durant la Terreur, elles cachaient des prêtres et les accompagnaient dans leurs courses nocturnes qu'ils étaient souvent obligés de faire pour porter les seçours de la religion aux malades.
- « Elles habitaient alors le Chambon, et elles étaient en relation avec tous les prêtres du Forez, attaches à la verité. Elles vincent plus tard habiter Saint-Élienne et demeurerent durant de longues annecs, aupres du Père Poissy;



après sa mort, leur maison continua d'être le lieu de réunion des amis de la vérité On y récitait aux différentes heures, l'office de l'Église en français. Le dimanche, après vèpres, il s'y rendalt de tous les quartiers de la ville les personnes qui leur étaient unies de sentiment : on expliquait l'Évangile du jour. C'était ordinairement M. Déromas ou mademoiselle Robert de la Tourette qui faisalt cette instruction, qui était suivie de l'office de la nuit et des Laudes.

- il arrivait parfois que ces assemblées étaient tres nombreuses. Tout s'y passait de la manière la plus édifiante.
- « Co sont ces demoiselles qui ont fondé et dirige longtemps l'Institution des sourds-muets de Saint Étienne, car on ne saurait dire tout ce que leur zele leur faisait entreprendre. M. Jacquemont descendait plusieurs jours chez elles à chaque voyage qu'il faisait à Saint-Étienne Leur maison était comme un oratoire, un temple ou Dieu était constamment adoré, glorifié, un Port-Royal habité par de saintes âmes et visité par les disciples de cette école
- L'une, Marguerite Meynard est morte en 1835 et l'autre, Marguerite Mirandon, en 1841. Leur maison situec rue Tarantaise est encore habitée par les faibles restes des amis de la vérité »

### VII

Rapports de M. Jacquemont avec l'Ég ise de Hollande Ses relations ir times avec M. Sitvy de Parts

« L'Égl.se cathol que de Hollande a injustement perse cutee par la cour de Rome depuis 150 ans, intéresse trop les cœurs vraiment chrétiens, pour que M Jacquemon TOME II soit resté étranger à ce qui regarde cette portion chene de la vigne du Seigneur. Je ne connais pas l'origine des rapports qu'il a eus avec le clergé de cette Église persécutée pour la même causa que lui, mes recherches aur ce s net ne m'ont amené qu'à la découverte de que ques lettres certes par M Jacquemont à un M Morillot, habitant une ville dunord de la France, lequel étant en correspondance directe avec l'Église de Hollande, informat M. Jacquemont de tout ce qui intéressait cette Église. Ces lettres embrassent la période de 1825 à 1835, époque de sa mort Mais il paralt certain qu'à une époque bien antérieure, M. Jacquemont eut des rapports directs avec l'archevêque d'Utrecht : c'est ce qui résulte de la lettre suivante:

Lyon, le 28 juillet 1825

### MORSIEUR.

- e Vous me rendez justice en me me tant au nombre de ceux qui s'intéressent particulièrement à tout ce qui regurde une Église dique des premiers siècles. J'ai beaucoup etudié son histoire, j'ai eu l'honneur d'écrire deux fois a Monseigneur Van Os et je conserve ses réponses commo des reliques Vous avez bien raison de regarder cette portion, comme appartenant à l'Église cathalique, malgré les anathomes que Rome fait pleuvoir sur elle Non sculement elle est membre de l'Église, mais elle en est encore la partie la plus précis ise aux yeux de Dieu par son amour pour la vérité et par la persécution qu'elle souffre si persévéramment pour la justice.
- Veudlez donc, Monsieur, continuer à m'instruire de tous les événements qui pourront la concerner, notamment le la consécration de Monseigneur l'archevêque d'Utrecht »

- C'etait de la nomination de Monseigneur Jean Wan-San-Ten qu'il était ici question. Par cet extrait on voit, ainsi que je l'ai dit, que M. Janquement avait en des rapports directs avec l'Éguise de Hollande à une époque bien antérieure. On sait du reste que son merite était connu et justiment apprécié du clergé de cette Églisa.
- « Mais voici une autre lettre qui conflent les sentiments dont il était rempli pour cette vénerable Éguse, qui malgréles persécutions et les excommunications de Rome se soutint ferme dans son attachement à le pureté du dogme et de la morale évangelique:

« Saint-Medard, to novembre 1825.

#### · MOTSIEUR.

- d'ai reçu avec la plus vive reconnaissance la nouvelle que vous avez bien voulu me donner de la prochaine consécration de Ma l'archeveque d'Utrecht. Il n'est pas possible d'aimer les vérités saintes qui sont aujourd hui sous l'ana thème, et de ne pas s'interesser tendrement au sort d'une Église qui souffre persécution pour elles depuis si longtemps. Nous devons donc à Dieu de sincères actions de graces de ce qu'il veille sur de troupeau choisi, de ce qu'il n'abandonne pas à la fureur des loups ces àmes privilégière, de ce qu'il leur donne malgré les plus grands obstacles une suite de pasteurs selon son cœur, pour les conduire dans les paturages de la science et de la doctrine.
- « Uni de cœur et d'esprit à cette sainte et laborieuse portion du corps de Jésus-Christ, je joins mes prieres aux siennes en faveur du nouvel archevêque, afin qu'il soit abondamment rempli de l'esprit avec tequel ces saints prédecesseurs ont rempli leur ministère; qu'il soit un digne successeur des Nercessel, des Codde, des Varlet, des Barchmann des Van Os nout les noms sont écrits au livre de vie.





- \* La postérité pourra t-elle se persuader que le premier siège du monde chretien a persecuté, avec un acharmement incroyable, une Église dont tout le crimé est de n'avoir pas consenti a son aneantissement et d'avoir persevéré invariablement dans la doctrine de ses peres. »
- « On voit par ces deux extraits de lettres combien notre saint curé était plein de venération pour cette Église persecutee. Il ne cessa de s'interesser à son sort, puisque à la date du 14 mars 1835, c'est à durc quatre mois avant sa mort nous trouvons encore une lettre au même correspondant on il est langi ement question de l'Église de Hollande.
- Restauration, M. Jacquemont so lia intimement de la Restauration, M. Jacquemont so lia intimement avec un homme également distingue, par sa piete ses connaissances et sa posti in sociale, je veux parler de M. Silvy, ancien consenier a la Cour des Comptes, devenu plus tard proprietaire des ruines de l'ancienne abbaye de Port-Royal des Clamps. Il y vitau moment ou je trace ces lignes, loin du moi de en viai rénobite, se nournessant des doctraises dont ces précieuses ruines fui rappellent sans cesse les grands mattres (1 œurs i ninoriels travaux.
- « Le respectable patriarche, possesseur d'une grande fortune, l'a employée en différentes bonnes œuvres, principalement en fondation d'écoles gratuites pour les enfants des deux seves, et il s'est réduit à un modeste necessaire.
- Jo l'ai vu à Port-Royal en 1842 C'est un vieillard plus qu'octogenère, encore plem de vigueur, vivant de sou venirs, menant une vie de prière. Il me répeta plusieurs fois qu'il considérait M Jacq en out comu e un grand saint et le dernier des appelants cérèbres. Ils ont eu entre eux un commerce de fettres tres suivi durant plus de vingt ans, pendant fesqueis ces deux belles âmes ont dû épancher l'une à l'autre leurs plus intimes sentiments

- \* M Silvy, retiré de la vie active depuis long emps occupa ses loisirs à des recherches historiques sur l'histoire ecch siastique aux XVII\* et XVIII\* siècles. Lors du séjour de Pie VII à Fontainebleau, il obtint de fouiller les archives amences du Vatican à Paris. Elles furent mises à sa disposition et il y trouva des pièces tres curieuses relatives aux affaires de la Brille l'Imgenitus.
- Il publia un grand nombre de brochures contre l'ultramontanisme, contre les Jésuites, etc. Il a aussi édite un ouvrage devenu aussi rare qu'il est curieux. C'est l'extrait des discours de Mademoiselle Fronteau, connue dans l'œuvre des Convulsions sous le nom de sœur Holda '5 vol m-12, Paris 1817<sup>4</sup>)
- M. Silvy a été l'éditeur de tous les écrits de M. Jacquemont imprimés à Paris.
- de laisse dans sa sainte solitude cet homme de bien qu'à son allure on prendrait volontiers pour le dernier survivant des anciens solitaires de ce désert, regrettant de ne pouvoir coucher tel quelques pages de ce que ces deux amis se sont écrit<sup>4</sup>.

## VIII

Sa vis te an cardinal Fesch — Celle qu'il rendit plus tard a M<sup>er</sup> d'Amasie, administrateur du diocèse de Lvon

Malgre l'estime et la confiance dont il jouissait parmi ses anciens paroissiens, M. Jacquemont n'en etait pas

 Voir au tome i de cel ouvrage, chapitre x, l'article que je lui au consacre moins sensible à l'état de suspicion dans lequel it se trouvait aux yeux de tout le diocèse. Aussi fit il, en diverses circonstances, plusieurs tentatives demeurées infructueuses pour obtenir sinon une réhabilitation complete, au moins la permission de monter à l'autel dans l'église de village dont il avait été curé pendant vingt ans

Des que le cardinal Fesch eut pris possession du siege de l'Églisc de Lvon, il s'empressa de lui faire visite. Plus tard, sous l'administration de M. de Pins, il se présenta également devant lui.

Voici, mot pour mot, le récit de l'entretien qu'il eut avec le cardinal Fesch.

Il Jacquement — Je suis, Monseigneur, un ancien curé, qui a été évincé de sa place pour je ne sais quelles raisons et qui vient auprès de votre Eminence pour obtenir la permission de dure la messe dans la paroisse dont j'ai eté curé pendant vingt ans. On a fait valoir pour me priver de cette consolation le prétexte d'un schisme. Cependant je puis vous assurer qu'il n'y en a jamais en la moindre apparence puisque tout le monde ainsi que moi communique avec le nouveau cure.

Le cardinal Fesch — Monsieur je ne vous connais pas je connais un M. Jacquemont qui est un chef de parti.

M Jacquemont. — Ah Monseigneur, c'est une calomnie Si j'étais chef de parti, j'attirerais le monde à moi et je ne briguerais pas vos bonnes grâces. Ma démarche auprès de vous me justifie sur ce chef d'accusation

Le Curdinal. -- On d.t q ip vous ne reconnaissez pas le gouvernement?

M Jacquemont. — C'est encore une calomnie. Monseigneur, j'ai toujours reconnu le gouvernement et même le vous proteste que la France n'a jamais été gouvernee par un si grand monarque que depuis qu'elle l'est par Napoiéon Bouaparte, voire neveu.

Le Cardinal. — Vous ne cessez de faire imprimer des livres sans notre permission.

M. Jacquemont. — Il est vra., Monseigneur, que j'en au fait imprimer plusieurs avant que vous fussiez monté sur ce siège, mais depuis que vous êtes mon archevêque, je n'en au fait imprimer aucun.

Le Cardinal. — Out, mais vous avez enseigné des erreurs dans votre Aus aux fideles.

M. Jacquemont. — Votre Éminence voudrait-elle bien me fa re voir ces erreurs? Quand M. Courbon me parla dans le temps de mon Avis aux fidèles, il me signala quelques opinions libres qui n'étaient pas de son goût, mais il ne fut nullement question d'erreur contre la foi, et si vous men montrez une seule, je brûle mon Aris aux fidèles devant vous, Monseigneur!

Sur quoi le cardinal tira une sonnette et demanca M. Courbon, sans doute pour se débarrasser au plus tôt de M. Jacquemont M. Courbon parut bientôt, mais à peinc entrédans le salon, il eut un moment d'hésitation en voyant l'ancien curé de Saint-Médard. Alors celui-ci d'ailer au devant de lui et de l'aborder en ces termes : « Je disais à son Éminence que lorsque vous me parlàtes de mon Aris qua fideles, vous ne me reprochâtes que quelques opinions libres et non des erreurs contre la foi ; n'est-ce pas la vérité, Monsieur?

M. Courbon. Oui, mais je ne vous parlai pas de ce que vous y d.tes, an commencement, contre le Formulaire et contre la Bulle Unigenitus, ce sont là cependant des lois de l'Église.

- M Jacquement Oh i pour le coup, si vous regardez ces deux pieces comme deux lois de l'Ég ise, nous ne serons pas si tôt d'accord, car je suis loin de leur faire un parcil honneur, mais comment me fenez-vous un crime de ne pas recevoir cette Bulle puisque vous ne la recevez pas vous-même?
- M. Courbon. Je reçois bien la Butle et je la reconnais bien pour lei de l'Église
- M Jacquement. Je m'en vais vous prouver le contraire Comment condamneriez vous cette proposition qui est la 24°, ainsi conçue : L'idée juste qu'a le centemer de la puusance de J.-C sur les corps pour les guerir par le seul mouvement de sa volonte est l'image de la toute-puissance de la gréce pour guerir les âmes de la cumulité Or, quelle diffe rence failes-vous entre celte poposition condamnée par la Bulle et cette prière que vous dites trois fois à la messe avant la communion : Billes seulement une parole et non âme sera guérie.
- \* M. Courbon demeura muet ainsi que le cardinal, et pendant le temps que dura ce silence, M. Courbon le rompit plusieurs fois en disant : « M. Jacquemont, M. Jacquemont, unissez vous a nous l.»
  - M. Jacquemont. Et que faut-i. donc que je fasse?
  - M. Courbon. Il faut bruler votre Avis aux fidèles
- M. Jacquement. Convainquez-moi d'y avoir enseigne une seule erreur et je le brule à l'instant même.
- « les la conversation tomba de nouveau ; alors M. Jacquemont s'adressant u son Éminence lui d.t. Monseigneur, le pape Benoit AlV, dans sa lettre encyclique aux evêques de France de 1756, nous traite bien plus favorablement que vous II y prononce qu'il ne faut jamais refuser les sacrements à l'article de la mort a ceux qui communient à

Pâq les dans leur paroisse, et dans votre diocèse il n'en est pas ainsi. Monseigneur.

- « Le cardinal garda le silence, mais M. Courbon répon dlt : Il est bien vrai que Benoît XIV dit cela en 1756, mais en 1765, il dit bien le contraire
- M. Jacquemont II est donc revenu de l'autre monde pour le dire
  - M Courbon, Et pourquei ?
- M. Jacquen ont. Il faut bien que cela sont ainsi, car Benoît XIV est mort en 1758. Il faut donc qu'il sont revenu de l'autre monde pour avoir dit en 1765 le confraîre de ce qu'il avait dit en 1756\*.
- \* M. Courbon et son Éminence garderent le silence Alors M Jacquemont voyant qu'il n'avait rien à esperei, fit une profonde révérence et se retira. Son Éminence le condustit tres poliment jusqu'a la porte du salon. M. Jacquemont en rapportant cet entretien in-extense, ajouta qu'en sortant de chez le cardinal, il se disait à lui-même. Pas lant de politesse et un peu plus de justice I

Dans les premieres années de l'administration de M. de Pins, M. Jacquemont, toujours dans l'intention de se voir réhabiliter, lui rendit une visite. Il fut à l'archevèché accompagné d'un de ses neveux qu.

Il faut avoier (que si l'érudit.on de M. Courbon (n'était pas profonde, celle du cardinal était beaucoup plus courle, car dans une aurre circonstance ou M. Jacquemont ma durat : Mon rezmont es coq propositions dans le livre de Jansonius et je signe de suite le Formulairo purement et simplement. Le cardinal lui repondit : « Je n'ai pas le temps de m'amuser à vous chercher ure propositions dans un livre qui est peut-être aussi gros que mon bréviaire, » — Le moindre ecotor sait que l'Augus'mus de Jansonius est un énorme in-folio. (Note de M. Taveau.)

par la position et le rang qu'il tenait à Lyon, était un introducteur d'une certaine considération. Ils furent en esfet accueillis très gracieusement, et il fut très sérieus men, question de lui faire justice ; mais malheureusement il publia dans ces conjonctures, un écrit de circonstance contre le rétablissement des Jesuites en France. C est l'ouvrage intitule : Examen impartial du Jésuilisme ancien et moderne (Lyon, 1828 iu-8°). C'en fut assez pour rendre nulles les promesses feites. Il nous apprend lui-même cette circonstance por une lettre inserce dans un écrit périodique intitulé : Nouvelles archives du Rhône, tome le, page 274, où il dit: « Il est vrai qu'un grand vicaire de Lyon reconnut, il y a quelque temps, l'injustice du traitement que j'éprouve et qu'il allait déclarer mon innocence et me retablir dans mes droits, lorsqu'il prit connaissance d'un écrit intitulé Examen impartial, etc., écrit dont je suis l'auteur. Cet écrit lui déplut, et une question de fait, celle de l'utilité ou des dangers pour la religion, du retablissement d'un ordre religieux, devint en quelque sorte une question de foi. Et pour avoir soutenu la seconde de cos deux propositions, je vis s'évanouir l'espéran e de la réparation à laquelle j'avais le droit de prétendre »

# IX.

Petite Église de Lyon. — Travaux de M. Jacquemont pour ramener à l'Unité catholique les dissidents anticoncordataires.

Tout le monde suit que le Concordat de 1801 occa sionna un schisme connu sous le nom d'anticoncordataire; or, comme ta ville de Lyon fut le centre de ce schisme les dissidents requrent le nom de Petite Église de Lyon, bien que cette Église comptat des adeptes dans plusieurs départements.

Un attachement inflexible aux lois disciplinaires de l'Église, et aussi, il faut le dire, une crédulité opinilitre et fanatique aux prédictions de certaines convulsionnaires, tels furent les motifs qui returent quelques membres de l'ancien clergé dans le refus de reconnaître la légitimité du clergé établi en vertu du Concordat.

Des laïques influents par leurs connaissances, leurs talents et leurs vertus, tels que M. Desfiour de Génetière, M. Pont et d'autres, devurrent les chefs de ce parti schismati pre qui après un demi-siècle se perpétue sans prêtres et sans temples. Les membres de cette petite Église sont en genéral de mœurs exemplaires, attachés à la cause de l'Appel et à ses suites légitures. M Jacquemont s'était lié d'amatié avec les principaux

d'entre eux qui, d'ailleurs, partageaient ses sentiments; mais loin de les suivre dans leur séparation, lors de la publication du Concordat, il communiqua sans hésiter avec les concordataires, car tout en reconnaissant que ce concordat était une brêche faite à la discipline de l'Église ses défauts ne l'arrêtérent pas ; il considéra le Lu, de cet acte de Pie VII, qui était de faire cesser le schisme et de mettre fin aux troubles causes par la Const tuhon civile du clerge Or, la paix renduc à l'Église de France était selon lui un bien qui couvrait lous les vices et les irrégularites qu'on pouvait reprocher au Concordat.

Les membres de la pelite Église, sans communiquer en aucune façon avec le clergé actuel passent pour Jansenistes et le sont en effet, si l'on entend par ce terme des personnes attachées aux doctrines de Port Royal, Mais on a tort de les confondre avec les chretiens qui. fidèles aux mêmes doctrines, suivent l'exemple des appelants de la Bulle *Unigenitus*, lesquels, bien que persécutés, ne se separerent jamais de la communion des acceptants. Ces chretiens communiquent avec le clergé concordataire et loin de se retirer des assembléca ecclesiastiques, montrent par toute leur conduité combien ils sont attachés à l'unité catholique, il y a donc une différence capitale entre les uns et les autres Ceux-m, persécutés par les pasteurs concordataires, à cause de leur attachement à la cause de l'Appel montrent l'exemple le plus touchant de le 11 amour pour l'Église, remphissant dans toute leur étendue leurs

devoirs de paroissiens. Ceux la bienqu'ayant les mêmes doctrines, rumpent l'unité, font bande à part et vivent privés de tous les secours extérieurs du culte catholique. Malgré cette différente essentielle dans la conduite des uns et les a îtres, si l'on demande aujourd'hui à Lyon ce que c'est qu'un Janseniste, on répond. Ce sont des personnes qui ne vont jamais à l'Église. Ce qui n'est vrai que des membres de la société des anti-concordataires.

La caloninie est allée plusieurs fois jusqu'a dire que M Jacq iemont était schismatiqué N'est-ce pas quelque chose de révoltant, dit M. Taveau, de voir notre saint cure degrade, conspue, fletri par le clerge concordataire, non-seulement donner le bon exemple à ses paroissiens, en communiquant avec son successeur, mais éle ver la vuix, prendre la plume pour defendre cette Éguise concordataire qui le persécute, et faire tous ses efforts pour ramener dans son sein les rebelles qui ne veulent pas reconnaître la legitimite du ministère des nouveaux pasteurs?

• Il seruit difficile de donner une analyse exacte de tous les travaux relatus au schisme des anticoncordataires cette polémique ayant dure treute aus et la presq œ generalité de ces écrits, qui sont demeurés manuscrits, n'ayant circulé qu'entre peu de ma na. Il s'en faut de beaucoup d'ailleurs, que j'aie une connaissance exacte de tout ce qui a été écrit par M. Jacquemont sur ce sujet. Ses antagonistes etaient des ergoteurs habiles et erudits, qui se jetaient à tout moment sur des questions incidentes, des points historiques présentes admitement comme étant favorables à leur cause

et rabéchaient sans cesse les mêmes arguments. M. Jacquemont les suivait pied à pied, et ne laissait pas pierre sur pierre de l'edifice que ces messieurs échafaudaient contre lui

- « Pour donner au lecteur une idee de cette dispute, je van produire quelques passages detaches des principaux écrits de M. Jacquemont contre la Petite Église, mais avant, je crois qu'il est bon d'exposer en peu de mots les circonstances qui donnerent heu à ses écrits.
- a Ce fut peu apres la publication du Concordat qu'eurent lieu entre M. Jacquemont et les chefs des opposants, des discussions par lettres et de vive voix ; elles commencerent à l'occasion des miracles operes au tombéau de M. Chavanes, curé de la Tourette, mort en 1804. Ce saint curé était mort ainsi qu'il à été dit (1<sup>th</sup> partie) en pleine et sincère communication avec le nouveau clerge; I ne cessa jusqu'au dernier soupir de recommander à ses anciens paroissiens de ne jamais se separer. Or Dieu ayant glorifié son serviteur Chavanes, il s'ensuit que le chirgé concordataire exerce un ministere légitime, puisque les miracles ne s'opérant jamais hors de la véritable Église, Dieu n'en aurait pas operé sur le tombéau de M. Chavanes, si celui-ci était mort dans le parti de l'erreur en mourant dans le parti du Concordat.
- « M. Jacquemont, appliye de l'autorité des miracles operés sur le tombeau de son ami, M. Chavanes, appuye sur d'autres merveilles de ce genre, opérées dans l'Église de Finirvières à Lyon, attaquant avec ces armes le parti des dissidents. Messieurs de la Petite Église battus sur le terrait, des miracles, ce livre des simples qui ne demande que des yeux pour voir et convaînere, se hâtérent de se jeter dans les broussailles d'une discussion purement théologique, lls se rajbattirent sans cesse sur la réclamation signée par trer te-huit vêques depossedés de leurs sieges par le Concordat, et sur

les irrégularités qui se renconfrent dans cet acte de Pie VII.

- v M. Jacquement subst ses erudits contradicteurs avec une fermeté et une patience inébranlables sur le vaste terrain où î,s se placérent. Il oppose à leurs recriminations contre le Concordat, un écrit d'assez longue ha eine sous ce modeste litre Notes sur le dernier cerit des amis de Lyon Ceci se passait en 1818 ou 1819, époque où cette dispute qui, comme je l'ai déjà dit avait commencé peu à près la publication du Concordat, semble ici avoir pris plus de developpement.
- En 1821, curent lieu à Lyon deux conferences entre M. Jacquemont, seul de son côté, ayant pour antagonistes dix des plus fervents d'entre les dissidents. Ceux-ci ayant refusé d'admettre indifféremment leurs adeptes à ces conférences, ou ils ne voulurent avoir que peu de témoins de leur bord, tandis que M. Jacquemont y laissait assister tous ceux de ses amis qui voulurent y être presents, cette réserve seule produisit un sentiment de défiance chez un certain nombre d'adeptes de la Petite Église qui comprirent qu'il fallait que leurs chefs eussent des doutes sur la bonté de leur cause pour craindre d'avoir leurs adherents comme témoins de cette aute. Ayant appris qu'en effet, M. Jacquemont, dans ces conferences, avait plusieurs fois réduit au silence ses dix contradicteurs, un certain nombre de persoules se rendirent à la communication.
- « Ce fut apres ces conférences que M Jacquemont fit imprimer un serit d'une logique irresistible intitulé Projet de concellation. Cette brochure répandue parmi les anticoncordaires ébranla et détermina plusieurs membres de la Petite Égilse à rentrer dans la communication.
- Elle causa beaucoup d'anxiété parmi les eness de cette sociéte; ils y opposerent une longue et fastidiouse répons e qui leur coûta 14 mois de travail.
  - « M. Jacquemont leur répondit par un écr.t qui a pour

titre Observations sommaires sur la réponse au projet de concitation. Ce travail, plein d'une grande force de raisonnement est de 1823.

- « Enfin, en 183a, alors que cette societé n'avait plus aucun prêtre, M. Jacquemont itt imprimer et distribuer parmi les adoptes un écrit intitulé Moufs de réuniun, dans lequet il leur fait envisager, de la maniere la plus pathétique, la triste situation où ils se trouvaient désormais, sans prèlies, sans sacrifice et sans sacrements.
- « Ce sont là les principous écrits facts à l'occasion de ce schisme, mais en dehors de ces compositions, que de lettres que de demarches auprès de ceux qui, ébranles par ces écrits avaient ensuite recours à des entretiens particuliers pour achever d'éclairer leurs de ites avant de se déternuner à la communication
- Com ne les ma ières tra tecs cans cette controverse sont peu connues, je vais puiser à travers les certis de M. Jacquemont aur ce sujet quelques passages qui donneront aux lecteurs une idée des difficultes qu'opposaient les acteurs et fauteurs de ce schisme, dont il histoire appartient à this toire exclésiastique contemporaine.
- « Voici d'abord un raisonnement bien simple auquel M. Jacquemont revient souvent dans cette longue dispute :
- r Le di reèse de Lyon leur dit-il, étant vacant par la mort de M. de Marbœuf, le nouvei éveque, M. Fesch, ne s'en est point emparé contre la justice, il no s'est point séparé de l'ancien, il n'a pas usurpe la place, et les fidèles n'ont point abandonné un pasteur légitime pour suivre un intrus, donc ils sont innocents du schisme que vous leur imputez.
- « Par ce court raisonnement, il leur faisait comprendre qu'alors même qu'il y sût eu un moment d'hésitation de la part des fidèles qu'i se trouvaient posés dans les dioceses ou ces anciens evêques étaient vivants, lorsque le Concordat



en avait établi de nouveaux, le diocese de Lyon ne s'etant pas trouvé dans ce cas, il n'y avait jamais eu la moindre ombre de raison pour les fidèles de ce diocèse d'hésiter à communiquer avec les nouveaux pasteurs marchant sous l'automié du nouvel évêque.

- « Yous savez très bien, leur dit-il, dans un autre endroit, que je n'ai pas hésité un seul instant à reconnaître Mer Fesch pour mon légitime évêque! et que j'ai tou, ours cru et répété que les fidèles des docèses dont les évêques étaient vivants, doivent s'attacher à ces évêques jusqu'à ce qu'ils soient autorisés par eux à reconnaître les nouveaux, ou que ceux ci soient reconnus par toute l'Église. Vous savez tres bien que presque tous les évêques démissionnaires recommandèrent dans le temps à leurs diocésains de communiquer avec les nouveaux pasteurs et qu'ainsi ni eux ni moi n'avens perdu la vraie boussole des catholiques comme il vous plait de le supposer.
  - Ailleurs, il leur dit encore .
- Pourquoi faites-vous semblant d'ignorer ce que je vous ai dit tant de fois, que je me suis conduit d'après ce prin cipe fort simple et fort assuré que le siege de Lyon étant vacant par la mort de M. de Marbœuf et ayant été rempli
- Quant à l'ordre civil, M. Jacquemont, en vrai disciple de Port-Royal, était franchement royaliste; mais croyant que toute paissance vient de Dieu, il honora sincèrement tous les gouvernements qui se sont succedé La Pot to Egliso au contrairo, plus royaliste que le hoi, a constamment considere l'Empire et le gouvernement de Juillet comme illégitimes et les chefs de ces gouvernements comme des usurpaleurs.

It était ai roya iste, que dans sa brochure parue sous le titre : Remède unique aux maux de l'Eglise et de l'État, il demandait pourquoi la France ne jeunait pas le jour anniversaire de la mort de Louis XVI, comme l'Angleterre en celui de la mort de Charles I... — Il surant voulu qu'on fit pénitence publique de ce crime. (Note de M. Taveau).

TOME II

canoniquement par l'institution donnée à Mar Fesch. les fideles de ce diocese ont dù le reconnaître pour leur évêque.

- » Les dissidents criaient à satiete que le Pape avait surpassé ses pouvoirs dans Laffaire du Concordat, etc. M. Jacquemont leur répondit sur tous les tons :
- \* Vous mez que l'Éghse ait le droit d'imposer même à un seul évêque l'obligation de descendre de son siège, lorsque le bien de ses enfants exige le sacrifice? Il vous sied bien de me taxer d'erreur en avancant vous-memes une erreur aussi monstrueuse. Quoi l'Église a pu commander à des Papes d'abdiquer la papauté et elle ne pourra pas forcer un eveque a renoncer a son siège? Ne voyez-vous pas que vous justifiez par la l'inflexible opiniàtrele de Benoît XIII a conserver son titre, et que vous ôtez à l'Église tout moyen de remedier à un schisme!
- « S. l'Église est supérseure à son chef, comment ne le scrait elle pas à chacun de ses pasteurs particuliers? No sont us pas ses ministres? Peuvent-ils se rendre indépendants ? N'est-ce pas en son nom qu'us agissent ? Elle peut les transferer d'un siège à un autre malgre eux, comme elle transfera saint Eustache de Bège à Antioche malgré lui, et elle ne pourra pas, je ne dis pas arbitrairement, à Dieu ne plaise, mais pour le salut de ses enfants, les laisser sans siege, et conférer à d'autres l'autorité qu'ils fiennent d elle? Et chaque évêque particulier se rendant juge dans sa propre cause, pourra preferer son sentiment à celui de l'Église, et paralyser le zèle qui, dans ce temps de trouble et de schisme, l'a portée à exiger de ses imbusires et mêmi de son chef le renoncement à leurs dignités ? On, le croire ? Le croyez-yous yous-memes? Et si votre écrivain etait aussi habile dans l'art de penser que dans ce ui d'écrire, ent-il jamais avancé une erreur si palpable, un paradoxe & 1884 insensó l

- Et vous osez me dure encore par là que je fais la loi aux evêques qui ont refusé leur demission. Eh l'inc la faites-vous pas vous-mêmes à ceux qui l'ont donnée à N'éles-vous pas comme moi des eccleslastiques du second ordre à Nous sommes Jone a deux de jeu. Pourquoi donc blâmez-vous en moi ce que vous faites et ce que je n'ai fait qu'a yotre exemple à N'est ce pas avoir deux poids et deux mesures à
- « Vous preiendez qu'un Concile genéral violerait les lois constitutives de l'Episcopot en exigeant la démission de tous les évêques d'une grande Égliso nationale; mais vous vous recres contre ce procédé, comme contre une injustice manifeste. C'est toujours votre même méthode, vous aver besoin de brouiller et de confondre les lois constitutives de l'Épiscopat avec les lois par lesquelles it a plu à l'Église de rendre les évêques amovibles.
- « Les premières sont unmuables, les secondes le sont si peu que, survant les melleurs théologiens, et suivant Betlarinm lui mè ne, tout altramontain qu'il est. l'autorité de l'Église peut transferer la primauté du Pape à un autre évêque, celui de Milan, de Paris, etc
- L'Église a ce pouvoir sur son chef et elle ne l'aurait pas sur les évêques d'une Église nationale? Si un roncile de 19 évêques assemblé à Rune, a pu destituer les évêques d'Afrique qui était au nombre do plus de 300, un Concile genéral ne pourra pas obliger 80 à 100 évêques de France à abdiquer leur titre quand il juge que ce renoncement est nécessaire au salut du peuple qui est la loi suprême de l'Église, selon cette règle si connue Satus populi suprema lex esto.
- « Il faudrait transcrire des volumes entiers, s'il fullait rapporter tous les raisonnements peremptoires que notre savant curé a employés contre les sophismes nombreux et habilement présentés par les écrivains de la Petite Église.

On y verrait combien M. Jacquemont était favorable à l'autorité de Pie VII, dont il justifie la conduite dans l'effaire du Concordat, et avec quelle force il soutient la légitimité du nouveau clergé.

- « It avait affaire à des disputeurs sans fin, à des ergoteurs deliés qui tournaient sans cesse les mêmes arguments sous toutes les formes possibles et se rattachaient à toutes especes de moyens de défense, Voici un passage qui pourra donner une idée de la subtilité de messieurs de la Petite Ég.ise:
- Vous me dites que vous m'avez prouvé par des faits incontestables que les anciens éveques étendaient leur survel.lance sur tous les dioceses de France, vous deviez dire. non pas que vous l'avez prouvé, mais que vous l'avez assuré. Je vous défie hardiment d'en produire un seul Comment le ferlez-vous, pulsque le seul évêque qui tienne à vos principes (l'évêque de Blois) vous rejette de sa communion) (comment étend-il sa surveillance sur yous, pulsqu'il ne veut pas vous reconnadre pour ses qualdes? Mais your your imagines une ressource qui ne your manquera jamais, c'est de reconnalire tous les évêques orthodexes, soit de France, soit des contrées voisines, soit des regions étoignées, (page 76). Vo là 🗻 qui s'appelle savoir se tirer d'affaire? Si les Lucifériens oussent ou autant d'esprit que vous, ils auraient pu se perpétaer jusqu'à nos jours, au lieu qu'ils se laissèrent bientôt éteindre faute de reconnaître les évêques orthodoxes des regions cloignées. Yous n avez pas à craindre un tel malheur tant qu'il existera sur la terre un seul évêque orthodoxe fut il en Chine ou au Canada, your vous univer à lui et par lui au chef de l'Église
- « Qu'importe que cet évêque vous sache au moude et qu'il vous laisse sans secours spirituels, vous n'en serez pas moins les seuls catholiques de l'Église de France. C'est sans doute pour vous habituer à cette privation dont vous étes

rnenacés, que vous passes dès à présent des années entières sans alter à la messe et sans participer aux sacrements' et que pour ne pas violer les lois de l'Église sur la succession légitime des évêques, vous violez sons scrupules les préceptes qu'elle donne à ses enfants touchant l'assistance à la messe.

- e Plaignez apres cela votre aveuglement, et applaudissezvous tout à votre aise de vos lumières. Je suis loin de vous porter envie, et les mille et une predications de votre visionnaire qui vous promettent ma conversion à vos principes sont loin de leur accomplissement. La tête m'aura tourné si j'adopte jamais de pareilles réveries<sup>2</sup>.
- I À l'époque où M. Jacquement écrivait ced, en 1825, la Petite Egl.4e n'evait plus que deux prêtres très àgés. Les adeptes domeurant loin de Lyon étaient à peu près prives de tout secours religieux et totalement privés de tout exercice du culte extérieux. Mais ces achismatiques étaient très atrictes à observer la récita tion de toutes les prières de l'Église. Ils l'assemblaient et s'assemblant encore régulièrement dans des chambres, pour la récitation de l'office et autres exercices de pieté, quoique sans prêtres.
- 2 Cette visionnaire est connue sous le nom de Sœur Marie, mais avant calle-ci, il y avait une autre visionnatre, nommée Sœur Angél,que, qui avait fait force prédictions, antre autres, celle-ci que M. Jacquement leur rappelle ironiquement dans l'écrit dont le détache le morceau ci-dessus; il leur en parle en ces lermes : « Que s'il était possible de vous faire honte de votre inconcevable crédutité aux réveries de cette illummée, rien ne serait plus aisé que de metire sous vos youx une partie des fausses annonces qu'elle vous a faites, comme, que M. Grand, prêtre anti-concordataire, serait martyrasé par les méchants; que Madame X... devait être guallolinée sur la place des Minames ; que M Concordant était guéra; que M. Chavanes devait adopter vos sentiments; que mol-même je ne devais sortir de prison qu'après y avoir souscrit . que les nouveaux pasteurs ne devaient pas avoir le temps d'user leurs surplis ; qu'ils devaient les uns, tomber morts aux pieds des autois, et les autres, massacrés dans les rues, que le père Lombard devait dire la messe à Aubenas ; que Pie Vil ne dovait pas sortir de Peris, qu'il ferait ce qu'on exigerant de lui, et que dans ce cas il serait infirme ou ne le serait pas (car l'Esprit qui





- « Enfin, apres avoir prouvé tout à votre aise, par les suffrages de Petrus Aurelius, de Saint-Cyprien, du Pape Symmagne, ce que personne ne vous a jantais contesté, à savour les principes importants de la solidarité, vous essayez, page 77, d'en faire l'application aux sieges qui elaient vacants à l'époque du Concordat, dans cette que vous renouvelez une vieille obicane à laquede j'ai répondu autant de fois que vous l'avez reproduite, mais dont vous ne vous désistez pas, parce que e est le seul argument dont yous puissies appuyer votre séparation; c'est, dites-yous, que le Pape Pie VII à renversé par ces Bulles tous les anmens sièges de l'Église de France et qu'il en a créé de nouveaux : d'ou vous concluez que ca qu'il vous plait d'appeler concordataire est une Église nouvelle, et qu'ainsi Ma' Fesch. p'est pas le successeur de saint Pothin, mais le premier évèque d'un siège tout nouveau
- lei votra mauvaise for taute aux veux de tout le monde. En effet, croyez vous vous mêmes ce que vous tâchez de persuader aux autres, que le Pape ait en l'intention de detruire l'Église établie sur le fondement des apôtres, pour en creer une nouvelle? Croyez-vous qu'il ait renoncé au titre de chef de l'Église pour se mettre à la tête d'une société étrangère à cette Église? Il n'est pas possible que le de tre sille jusqu'à souteuir de pareilles chimères, ni que yous fassiez une pareille injure à Pie VII.
- \* Est-ce sérieusement que vous prenez à la lettre l'expression de Renversement des anciens sieges et de création de nouveaux? Votre conscience ne vous dit-elle pas que le Pape

animait la prophétesse ne le savait pas au juste) et qu'alors on le ferait périr, que Bonaparts devait sortir de Sainte-Helène et chasser encore une fois les Bourbons, etc., etc. Toutes ces prédictions fausses sont de la Sœur Angélique, il est certain qu'elles ent servi à tanir dans l'illusion bon nombre dudeptes de la Pet te Église. (Note de M. Taveau).

n'a voulu renverser, et n'a renversé en effet que le trouble, les divisions et la discorde que causait en France. l'état des Églises occupées par deux sortes de pasteurs opposés les uns aux autres ? Ne vous dit-elle pas que le terme de création dont il s'est sorvi, ne se rapporte qu'aux sieges qu'il a établis dans les villes où il n'y en avait point a 17 aravant, comme Versailles ? Pe it-on raisonnablement lui supposer un autre sens et ne devriez-vous pas rougir d'innier les plaideurs de mauvaise foi qui, avant tort sur le fond, chiennent sur les termes ?

a Si l'Ég ise concordataire est une nouvelle Église, comment l'Église ancience trouve-t-elle en elle une sorte d'existence comme vous le reconnaissez (page 66, ) Est-ce que la véritable Église a besoin des sociétés schlamatiques pour exister ? A-t-elle jamais emprunté son existence des Grecs et des Protestants ? N'est-ce pas de votre part une contradiction évidente, qui prouve que, comme des gens qui se noient, vous saisissez tout ce qui vous tombe sous la main queique inutile qu'il soit pour vous tirer du peril.

En d'autres occasions, M. Jacquemont leur opposait ce grand principe pris d'un savant docteur : a Toutes tes fois que le petit nombre se separe du grand nombre. il se retranche lui-même de l'Église, car si l'Église se trouvait dans le petit nombre, elle ne serait plus ca thotique D'ailleurs, ajoutait M. Jacquemont, le petit nombre n'a jamais plus d'autorité que le grand, donc il ne peut point l'excommunier, et par conséquent il doit demeurer dans sa communion, et c'est dans ce sens qu'il faut entendre ce passage de saint Augustin e qu'il n y a jamais de juste nécessité de rompre l'anité n

Les ergoteurs sans pareils convenaient que la com-

munion des fidèles avec le Saint-Siège, s'établit d'abord et immédiatement avec leur cure légatime, puis d'une manière médiate à l'aile de ce premier degré avec leur legitame évêque, et enfin par ce second degré avec le Saint-Siège auquels as se rattachent par leur premier pasteur, comme au centre commun de l'unité, par la communion de chaque Égase particulière.

A cette declaration de principes, M. Jacquemont leur répondait : « C'est encore par votre propre bouche que vous vous condamnez, car où sont vos curés ? Où est votre évêque ? Si, comme il est vrai, vous ne pouvez être unis au Saint-Siege que par vos pasteurs ordinaires, concluez que vous êtes hors de sa communion, puisque vous ne sauriez nommer ni le premier, ni le dernier.

- Vous prenez en bloc à la vérité vos cinq à six évêques', mais aucun d'eux n'est le vôtre, aucun n'est titulaire de l'Église de Lyon; vous n'en nommez sans doute aucun au canon de la messe. Vous ne recevez d'aucun d'eux les mandements, les approbations, encore moins les sacrements de confirmation et de l'ordre; vous n'avez donc point d'évêques, vous n'avez point non plus de curés; les prêtres qui exercent parmi vous sont sans titres pour vous assembler, pour célébrer la messe de paroisse, pour administrer
- \* A l'époque où M Jacquemont écrivait ces lignes, en 1818, i paraît qu'il y avait encore à la évêques aurrivants des 38 qui avaient réciamé contre le Concordat. Les cheis de la Potile Eglise avaient toujours l'air de se raitacher à eux, bien que ceux ci ne teur eussent jamais donné signe de communication, pas plus l'évêque de Blois que les aulies, ce dernier qui na mourui qu'en 1831, ne les avait jamais engages à ne pas communiquer, in l'avaitmeme jamais voulu entretenir de rapports avec messieurs de la Petite Église. Note de M. Tavesu)

qui requiert la présence du propre pasteur, etc., etc. Donc vous n'êtes unis au Saint-Slège ni par le premier ni par le second degré, donc vous êtes etrangers à sa communion.

« Considerez donc enfin que vous vous percez de vos propres traits, et que vos principes militent contre vous, Songez d'abord à vous procurer un évêque et des curés en titre, renoncez à une société acceptable où vous ne pouvez vous élever par aucun degre jusqu'au centre de la communion ecclésiastique et de l'unité catholique, vous comblerez de joie des amis que votre séparation afflige depu s longtemps. »

Ces citations peut-être trop longues m'ont cependant paru nécessaires pour donner une idée de cet etrange schisme

Je n'ai rien dit de l'autorité des miracles que M. Jacquemont opposa dès les commencements de cette longue polemique, mais je crois devoir présenter une objection assez spécieuse présentée par les anticoncordaires sur cette matière, et la réponse qui fut faite par notre auteur.

 Il s'opera, disent ces messieurs, un miracle à Arras, dans l'eglise des Jésuites; donc les miracles na sont pas toujours une preuve de la bonté d'une cause, car les Jésuites, bien qu'appartenant à la communion extérieure de l'Église, sont loin de tenir à la pureté du dogme et de la morale

Reponse. — « Le Gasstier scolésiastique! avait raison de soutenir aux Jesuites qu'ils n'en pouvaient rien conclure en

• Ce que M. Jacquement appelle le Gascher est la feuille hebdomadaire intitulée Nouvelles écolésiastiques qui parul de 1728 à 1803.



lour favour, parce qu'ils n'y étaient pour rien, et qu'on ne leur contestait pas d'être membres de l'Église. Ce n'étail point par l'intercession d'un jesuite mort dans l'attachement à la Bulse l'Ingentus et au Probabilisme, mais par un crucilla que le miracle setalt fait : mais à la Tourette c est par l'intercession d'un pretre mort dans une commun.on que vous traitez de schismatique, de nouvelle Église - ce qui est bien différent. Vous n'ignorez pas qu'on a tonjours mis une grande différence entre les miracles qu'un homme opèrerait de son vivant, et ceux qui se font par son intercession apres sa mort; à plus forte raison entre les miracles de ce dermer genre et ceux ou personne n'intervient comme celui d'Arras, mais où le Tout-Paissant fait tout par lui-même, sans y employer ses créatures. En un mol, ce mirac e ne prouve rien pour personne, parce qu'il n'est fait par personne. Mais les miracles du curé de la Tourette prouvent pour ceux qui pensent comme lui et contre ceux qui lui sont opposés de sentiments; et comme je peux en tirer des conséquences contre les ennemis de l'Appel et de l'œuyre des Convulsions auxquelles ce samt prêtre a élé atlaché jusqu'à sa mort, ainsi je peux en tirer contre vos sentiments auxquels. Il a été persévéramment opposé et en faveur de la communication avec les nouveaux pasteurs, auxquels il a éte uni jusqu'au dernier soup.r. .

### Et M. Tayeau de conclure ainsi .

Après tant de marques de son amour pour l'Unité catholique et nonchstant tous les travaux entrepris pour arracher au schisme des prêtres et des fitéles, la postérite aura peine à comprendre qu'il ait pu lui même être traité de schismatique et d'hérétique, precisément dans le diocese qui a dû d'autant plus con mître ces travaux, que c'était la

ville de Lyon qui était le centre, le noyau de la Petite Église qu'il a combatt re avec tant de vehémence et tant de talent. Mais quand nous voyons Arnauld et Nicole accusés, de leur temps et dans le centre de leur patrie, d'être d'intelligence avec Genève, alors qu'ils combattaient le protestantisme par leurs l'immortels travaux, rien ne doit plus nous elonner.

Х.

### Sa mort. - Ses funérailles

Sous les dehors d'un tempérament fort et robuste, M Jacquemont portait en lui une infirmité qui, nee avec lui, le renait valétudinaire toute sa vie et fit dépendre la santé precaire dont il jouissait de l'usage frequent de remèdes. A partir de la mort de certaines personnes qui l'entouraient de leurs soins, il ressentit plusieurs fois les assauts du mal qui devait l'emporter

Le 6 juillet 1835, à la veille de faire un de ces voyages qu'on peut qualifier d'apostolique, il se sentu, en récitant sa prière du soir, sais, de frissons et de douleurs entre les épaules. La nuit qui suivit ne le déharrassa pas de ce malaise; elle fut sans sommeil, très agitée et accompagnée de fièvre.

Toutefois le lendemain, il essaya de se lever et de

faire la prière, mais il ne put l'achever. Il se rejeta sur son lit tout habillé. La domestique qui le servait crut devoir faire avertir M. Duchossy à Saint-Galmer. Le médecin arriva. Dès qu'il l'eut vu, à l'embarras de la tête etautres symptômes, il parut redouter une apoplexie qu'il tâcha de combattre par une application de sangsues. Il revint le lendemain matin, accompagué d'un confrère, tous deux s'accordèrent à signaler la présence d'une fievre cétébrale. Cependant une légère amélioration survint dans son état.

Le cerveau ctait plus libre, la connaissance et la parole étaient revenues, la fièvre avait baissé : ce changement inespéré fit renaitre l'espoir. Alors on vit arriver le curé de Saint-Galmier accompagné du desservant de Saint-Médard. Ils venaient rendre visite an respectable malade, dans l'intention de sonder ses dispositions, mais ce jour-là, la visite se borna à des civilités d'usage.

Ces messieurs recommandèrent en se retirent de ne pas manquer de les appeler, si on voyait le malade en danger. La journée du surlendema nayant été mauvaise et la maladie ayant pris un caractère alarmant, on les fit prévenir, du consentement de M. Jacq iemont Mais a peine étaient ils dans sa chambre, que, sans autre préambule, ils iui demandèrent la signature du Formulaire, la soumission à la Bulle l'nigenitus et enfin la condamnation du ministère qu'il enerçait claudestinement depuis qu'il n'était plus en possession de sa cure. Le pieux malade ramassant toutes ses forces rejeta d'un mot toutes ces propositions qui blessaient sa foi, et l'entretien prit fin.



Б4<sub>L</sub>

Le lendemain, 12 juillet, on prevint le respectable M. Tisson, ancien curé déposséde joomme lui, et son ami dès le séminaire. Il accourait malgré son grand âge et eut la consolation de lui administrer les sacrements. Il le trouva en pleine connaissance, et les deux amis persécutés pour la même cause purent s'embrasser pour la dernière fois

Le mardi matin, à 6 heures (14 juillet), il s'endormit dans le Seigneur après une douce agonie

- Ce fut en vain que le moire de Saint-Médard pria le desservant de ne pas refuser les honneurs de la sépulture à un homme qui s'etait constamment sacrifié pour la parouse et l'avait comblée de bienfants pendant plus de cinquante ans. Celui-ci demeura ferme dans son refus, et le jour ou devaient avoir lieu les funérailles, il eut som de deserter de la paroisse, en emportant avec lui les clefs de l'église.
- Ce bon mane aurait dù connaître le décret du 23 prairial, au XII. sur la police des inhumations, il aurait dù savoir qu'en pareil cas, c'est à l'autorité civile qu'incombe le droit de faire commettre un autre prêtre, sur la réquisition de la famille du défunt.
- Ainsi fut traité un prêtre, un ancien curé, qui avait tant donne de marques d'amour à sa paroisse. On vet les portes de son eglise fermées pour lui à son décès!
- Ses funérailles, on ne peut en douter, furent célébrées par les Auges, et si les cloches restèrent muettes, les larmes de acs enfants, les gémissements des pauvres, les regrets de tous les gens de bien, honorèrent son convoi d'une manière plus grave encore que ne l'eusseut fait les chants et les cerémonies de l'Église
  - e Le senctuaire ou il avait exercé un ministère si pur

pendant si longtamps, où it avait prèche l'Évangile dans toute son intégrité, lui fut fermé, le signe du salut ne marcha pas à la tête de son convoi, mais les prières ferventes, mais un recueillement triste et profond, mais un sansissement religieux penut sur tous les visages furent une compensation avantageuse à l'Ignominie dont le desservant avait eru le couvrir.

- En passant devant l'eglise, le convoi s'arrêta, le saint corps fut déposé sur le seul de la porte et après la récitation grave de quelques psaumes, on reprit lentement le chemin du cimetière où la fosse avait été creusée dans un lieu qui depuis trente ans était affecte par le fanatisme des desser vants aux soi-duant Jansénistes
- « Déjà reposaient en ce lieu plus de quatre-vingts de ces chrétiens, il était bien juste que leur père, leur conducteur, leur maître, se trouvâl au milieu de ses disciples.
- c Deux ens avant sa mort, il avait per acte authentique vendu sa maison à M. de la Ferrière, moyennant une rente de quarante boisseaux de ble, annuelle et perpétuelle pour les pauvres de la paroisse. Par ce même acte il donnait à la fabrique de Saint-Médard un calice et divers ornements qu'il tenait de madame de la Rivolre; il disposa aussi de son mobilier en faveur des pauvres, ne réservant que sa bibliothèque en faveur de ses neveux.
- Croiralt-on que le fanatisme du cure le porta à refuser le don de M. Jacquemont i mais le conseil de fabrique 3 y opposa.
- Toutefois, quelques années p.us tard, il vendit ces objets à Lyon pour la modique somme de quatre à cinq cents francs. Sans doute qu'ils offusquaient sa vue par leur présence à la sacristie de Saint Medard.
- A une époque moins sceptique que celle où nous vivons, on aurait pu parier ici de plusieurs guerisons miraculcuses opérées sur son tombeau et par lesquelles Dieu

s est plu à manifester la globre dont il a couronné cet athlète invincible de J.-C., mais de nos jours on dont se contenter de dire ce qu'on aurait pu constater par des preuves dans un temps moins mauvas.

- « Je crois fermement qu'il viendre un temps ou la mémoire de ce saint prêtre, mort sous l'anathème, sera réhabilitée, ainsi que cel es de beaucoup de saints personnages qui depuis deux siècles sont morts comme lui, sous l'excommunication la plus unque et la plus in uste
- L'Église, debarrassée un jour du joug jésuitique qui l'élerat et l'étouffe comptera parmi ses l'ères et ses Docteurs, ces hommes d'une vertu ém nente, d'une seie res surc et profonde que le malheur des temps a vus persécutes et meconnus »

XI

# Son testament spirituel.

Quelques années avant sa mort. M Jacquemont ecrivit son testament spirituel. L'original de cette pière est entre les mains de M. Théotière Duchossy. Elle fut imprimée immédiatement après sa mort, et n'eut pas moins de quarante éditions

Je vais la reproduire ici en entier, car c'est l'expression pure et claire de sa foi sur les matières qui lui ont valu les persécutions dont il fut abreuvé pendant les quarante dernières années de sa longue carrière.

- t † le soussigné François Jacquemont, prêtre du diocèse de Lyon, ancien curé de Saint-Médard, considérant l'incertitude de l'heure de la mort, et voulant lasser après moi un témoignage par écrit, de mon attachement à le saine doctrine, dévlare qu'avec le secours de la grâce divine, je veux vivre et mourir dans le sein de l'Église catholique, apostolique et romaine, que je crois toutes les vérités qu'elle croit et enseigne, que je condamne toutes les erreurs qu'elle condamne; que je suis sincerement soumis d'esprit et de creut à toutes ses décisions.
- Mais e suis, grâce a Dieu, infiniment éloigné de mettre au nombre de ses jugements, les Bulles qui attribuent a fausentus, évêque d'Ypres, les cinq fameuses propositions et la Constitution Unigenitus de Clément XI
- » Je benis le Seigneur de m'avoir préservé de la signature du Formulaire d'Alexandre VII, par lequel on atteste avec serment et imprecation que Jansenius a enseigné emp tiéresies. Je condamne ces héresies avec toute l'Église, mais je n'ai gavde de prendre Dieu a temoin qu'elles se trouvent dans le livre de cet évêque où personne n'a jamais pu les montrer.
- d J'ai lu deux fois ce hvre avec grande attention, et bien loin de les y trouver, excepté le première qui y est dans un sens catholique, j'ni vu avec plaisir les vérités contraires. Fasse le ciel que l'exaction d'un serment si injuste, cesse enfin pour toujours dans l'Égl se et qu'elle jouisse de la paix qui est le fruit de la vérité.
- « Quant à la Bulle Unigentus, je la regrette de Lout mon cœur et la regarde comme un des plus grands scandales qui soient jamais arrivés dans l'Église, parce qu'elle trappe d'anathème les plus importantes vérités de la religion : la toute-pulssance de Dieu sur le cœur de l'homme, la nécessite et l'efficacité de la grâce, l'obligation de rapporter nes actions à Dieu par amour, la distinction des

deux ailiances, les regles de la pentence, l'utilité de la tecture de l'Écriture sainte et autres vérités qui ont été constamment enseignées dep ns les apôtres jusqu'à nous. Je m'unis à l'appel canonique que plus de ving, évêques de France interjetèrent de cette Bulle, et j'attends aver soumission le jugement definitif d'un Concile géneral sur cette affaire.

- e Je suis intimement convair cu de la realité des merveilles sans nombre que le Tout Puissant à operées par l'intercession de plusieurs appelants, et entre autres de MM. Gérard Rousse, François de Pàris, Jean Soanen, évêque de Senez et François Chavanes, curé de la Tourette. Je plains l'avenglement de ceux qui ferment les yeux à une si vive lumière, et je prie le maître des cœurs de les celairer afin qu'us cessent de résister à la vérité.
- e Je rends grâces à Dieu de m'avoir appele dans sa miséricorde à la connaissance de l'œuvre merveilleuse qui a pris naissance au tombeau du saint dialre Français de Pâris, qui a été si féconde en miracles, en predictions et en prodiges de toutes espèces, et qui est visiblement le signe avant-coureur de la réprobation de la Genahté, de ta missi in prochaîne du saint prophète Élie et de la conversion des Juifs. Je ne balance pas à regarder cette œuvre comme marquée au sceau du Tout Phissant. Je veux être de ces insenses, au jugement du monde, qui croient que Dicu seul peut faire de si grandes merveilles, mais je condamne de tout mon cœur les fausses œuvres qui s'écartent des principes de la foi et des règles de la morale,
- c l'adhere aux quatre articles de l'Assemblée du clergé de France de 1881; je vois avec deuleur que presque tout le clergé de ce royaume est imbu des maximes ultramontaines, des crreurs des Semi-Pélagieus, et de la morale corrompue des Jesuites. Je gémis des maux de l'Église qui sont a leur comble, je conjure le Seigneur de lui accorder

TOME II 8



bientôt le puissant secours qu'il lui a promis pour réparer ses pertes et renouveler sa jeunesse comme celle de l'aigle : flat, flat !

- O Vente dont la malice et la politique des hommes se joueut depais longtemps l'Vérité couverte des opprobres que méritent le mensonge et l'erreur, je vous adore et vous rends grâces de m'avoir mis au nombre de vos disciples sans aucun mérite de ma part. Conservez moi une si grande grâce, lout indigne que j'en suis. Faites que je vous aime plus que toutes enoses, que je sois toujours prêt à vous rendre témoignage aux depens de tout et de ma vie même; que je partage de bou canur i.i-has les ignominies où vous voulez bien vous rédaire, et que je merite par là de vous contempler et de vous posseder dans la bienhenreuse éternité.
  - « Amen.
  - Fait à Saint-Medard, le 3 mai 18₂7.

« Signé : Jacquemont, prètre. »

Après avoir lu cette vie édifiante, j'ai voulu savoir si les habitants de Saint-Médard avaient gardé le souvenir de leur ancien curé. J'ai donc écrit au maire de cette commune qui m'a répondu, à la date du 23 janvier 1840: « Tous les anciens qui ont connu M Jacquemont le vénèrent et parient de sa charité, mais ceux la deviennent chaque jour plus rares. Cependant, sa mémoire nous est demeurée chère, et ce qui la perpétue, c'est une rente de quarante doubles decalitres de blé seigle qui est distribuee tous les ans, en son nom, aux pauvres de la commune.

« Sa tombe existe toujours : elle est dans un coin du

nouveau cimetière ou on a transporté ses os il y a environ vingt cinq aus, mais l'herbe y foisonne et la recouvre. »

Il me semble que la paroisse de Saint-Médard s'honorerait en entretenant en bon état de propreté la tombe de ce saint qui fut son bienfaiteur.

# CHAPITRE II

La Petite Église. Les autoconcordataires dans l'Isere, la Vendée les Deux-Sevres, le Maconnais, l'Agénois et les Bautes-Alpes. — Les Bluminés du Lot. — La secte des Fareinistes — La religion de Parinônie. — M. Marion, a Sanite-Mère et Claude Dubia. — Ils sont traduits devant la cour d'assises de Grenoble. — Les derniers Jansénistes de Lyon — Le crâne de l'ancien évêque de Senez. — La serte de Damer-Roy. — Un catechisme anticoncordataire medit — Les Jansenistes de Notre Dame de Vaulx — Comment its embrasserent la doctrine de Port-lieval.

Nous avons vu que parmi les Jansénistes de l'Assentblee constituante il y en avait un certain nombre qui avaient refusé de voter la Constitution civile, et qu'en de lors de cette Assentblée beaucoup d'autres la conlamnaient. La plupart de ces Jansénistes se rallièrent à la Petite Eglise ou Eglise blanche<sup>4</sup>, issue de la révolte

Ainsi nommée à cause de Blanchard, sou principal défenseur avec Châteaugiron. B anchard a publié à Londres en 1802, 1805, 1806, les trois parties de sa Controverse pacifique sur les questions qui divisent et troublent l'Église gallicane des evêques insermentés qui refusèrent de donner leur démission au Pape, lors des négociations du Concordat Elle ne comptait pas moins de trente-s x évêques', en 1802, mais à la rentrée des Bourbons elle éprouvaune défection de cinq prélats, et, en 1818, la mort n'avait laisse débout que Villedieu, évêque de Digne; Amelot, évêque de Vannes; Vintimille, évêque de Carcassonne et Thémines, évêque de Blois. Ces évêques avaient entraîné avec eux une foule de prêtres qui constituèrent des groupes plus ou moins importants, voire même différentes sectes, dans un certain nombre de départements. On retrouve encore aujourd'hui, sous divers noms, de ces anticoncordataires en Bretagne, en

Les evêques étaient : Alexandre Angél.que de Talleyrand-Périgord, archevêque de Reims, Artiur-Bichard de Dilon, arch de Narbonne; de Montmorency Laval, évêque de Maiz; Jest Baptis.c-Marion Champion de Cicé, évêque d'Auxerre; de Malide, évêque de Montpellier; de Bousac, évêque d'Agen, de Clugny, évêque de Ries; de Flamarons, évêque de Périgueux; de Be beuf, évêque d'Avranches; Amelol évêque de Vannes ; de Sabran, evêque de Laon , do Calmisac, evêque d'Aire ; du Chilleau, évêque de Châlon-sur Saône; de Villedieu, évêque de Digne, de Vareilles, évêque de Cap; de la Fare, évêque de Nancy de Messey, evêque de Valance, de Bovet, evêque de Sistéron; de Coucy, évêque de La Rochette, Lucias-Charles Daplessis». d'Argentré, évêque de Limoges ; de Cougié, évêque d'Arras : de Grimaldi, évêque de Neyon ; de Nicorat, évêque de Béxiers ; de 11. Marche, évêque de Léon; Jean-Baptiste Duplessis-d'Argentré. évêque de Sées; Gallard de Tarraube, évêque du Puy, de Lauzières Themmes, évêque de Blois, de Béll isy, évêque d'Uzès, Seignelay-Coibert de Cas.le-Hill, evêque de Rhodez, de la La 1rancie, évêque de Nantes : d'Albignac de Castelhan, évêque d'Angoulème : Illion de Castellane-Mazangnes, évêque de Toulon : de Chauvigny de Blot, évêque de Lombez : de Vintimille, évêque de Carcassonno; du Lau d'Ailemans, evêque do Grenoble; Asseline. évêque de Boulogne.

Vendee, dans les Deux-Sèvres, le Màconnais, le Dauphiné, le Lyonnais, le Forez, l'Agénois et jusqu'au fond des Hautes-Alpes Seulement, comme ils n'out plus de prêtres pour célébrer le culte, ils se réunissent entre eux, de vallage en village, ou quand ils sont tropdispersés, ils se contentent de prier chacun dans leurs maisons, avant et après leur journée de travail. Presque tous sont cultivateurs. J'ai passé une huita ne de jours, il y aquelques annees, dans une famille janséniste le l'Isère . je suis revenu de mon voyage profondément edific de la façon dont ces cœurs droits et simples entendent les choses de la religion. Ils n'ont aucun rapport avec le clerge de leurs paroisses qu'ils regardent comme des intrus ; ils ne se marient qu'entre eux et font eux-mêmes les cérémonies des haptêmes des mariages et des enterrements, d'après les rites de l'ancienne Église Leurs livres préférés sont, en nehors du vieux paroissien gallican, les petits Traités de morale de Nicole et les Réflexions du P. Quesnel Ils ont une grande confiance dans la médecine de M. Hamon, et quand ils perdent quelqu un des leurs, un parent ou un ami, ils le conduisent directement au cimetière, dernère une croix que porte un petit clergeon et en récitant des psaumes. Ils célebrent régulièrement toutes les fêtes de la Vierge, la nativité, l'annonciation, l'assomption, mais repoussent, pien entendu, le dogme de l'Immaculée conception. Quoique la persécution les aitrendus méliants et quelque peu sauvages, ils entretiennent des relations assez suivies avec leurs coréligionnaires des autres départements. C'est comme les membres épars d'une grande famille qui se cherchent pour se réunir. Mais leur nombre diminue chaque jour, faute de prêtres. Ils ont tenté d'en faire venir un ou deux de l'Église d'Utrecht, mais n'ont point réussi. En attendant, ils sont encore plus de deux mille, rien que dans l'Isère, à Notre Dame-de-Vaux, autour de Grenoble et de Rives, qui soupirent après la venue du prophète Élie.

En Vendée et dans les Deux-Seyres, sur les marches da Saumurois et du Poitou, ils sont environ cinq mille. Dans l'arrondissement de Charolles, en Saône-et-Loire, ils sont dissémines un peu partout, mais plus particulièrement dans les cantons de Chauffailles et de Parayle-Monial. Le jour de la Fête-Dieu, qu'ils ont en grande vénération, ils se réunissent au lieu dit la Corne d'Artus. monticule élevé, couronné d'un vieux château en ruines. et situé dans la commune de Beaubery, canton de Saint-Bonnet-de-Joux. Ils arrivent là de tous les points de l'horizon, bien avant le lever du soleil, se rassemblent dans les rochers qui abondent en cet endroit, et, à genoux, les yeux tournés vers l'Orient et comme en extase, ils commencent leurs prieres et chantent des cantiques. On dit aussi qu'ils profitent de cette sorte de pardon pour fiancer entre eux leurs jeunes gens et leurs jeunes filles. De ce côté-fà, ils sont connus sous le nom d'anticoncordataires. Dans le Lot-et-Garonne on les appelle des Hluminés, et c'est bien le nom qu'ils méritent. Un groupe de ces Illaminés est établi depuis une trontamo d'années au lieu dit Bachelier, commune de Gontaud, arrondisse



ment de Marmande, sous la direction d'une femme charitable et qui s'est fait une réputation par son amour des livres. Les corél gionnaires de mademoiselle Gonna partagent leur temps entre le travail et la prière. Ils cultivent avec beaucoup de soins un tres beau vignoble situe à Hautes-Vignes dont la création est due au pere de cette demoise le et qui jusqu'ici a été préservé, comme par miracle, des atteintes du phyltoxera.

Mais cette petite secte est en somme aussi éloignee de Port-Royal que celle des Fareinistes<sup>2</sup> créée par M. Bonjour, à Farcins, sur les bords de la Saône, ou celle des Béguins de Sain.-Élienne, creée par M. Digonnet, à Saint-Jean-Bonnefonds. On rencontre encore quelquefo.s, in ecrivait naguère M. Vingirmier, con servateur de la bibliotnèque de Lyon, on rencontre encore quelquefois, les jours de foire on de marché, à Saint-Etienne, des hommes qui ont un cordon noir autour de leurs cheve ix le chapeau couvre le cordon), ou des femmes dont le bounet très simple et très modeste est entouré d'une torsade de rubous rouges et blancs. Ce sont des Béguins Ces Beguins-là auraient fait sourire l'abbe Marion, s'il les avait connus, et pourtant de n'étaient pas plus indicules que les Dauphinois qui le saivaient.

<sup>•</sup> Your la brochure intit ilée La Bulliothèque de mademniselle Gonin, Agen, 1885.

<sup>\*</sup> Consulter sur le Farcimisme, le *Crucifiement de Farcins*, par le juge Strand, broch**u**re parue à Bourg vers 1830; — l'ouvrage de M Jarrin, président de la Societé d'empiation de l'Ain, sur a matière; — et les Curiosités historiques de l'Ain, 3 voi, in-12, par Philibert Le Duc

П

L'abbé Marion est le fondateur de la Religion des Saints on de Parménie

Après avoir prêté serment à la Constitution civile, il se retracta et se réfugia à Lyon, en attendant la fin des mauvais jours. Vint le Concordat Il gagna, en manière de protestation, la montagne de Parménie située non loin de l'Isère, entre Tullins, Rives, Beaucroissant et Izeau, où se trouvaient un couvent, une chapelle et quelques terres, et y établit le culte de la Petite Église. nommée aussi des Appelants, parce que cette religion appelait de la religion du Concordat à un nouveau concile. Ses dogmes, on les connaît : elle considerait comme hérétiques la Bulle t nigenitus, le Formulaire d'Alexandre VII, la Constitution civile du clergé et le Concordat ; elle regardait comme intrus tous les prêtres et les évêques concordataires : elle croyait à un avencment intermédiaire annoucé par saint Jean dans l'Apocalypse, et par divers prophètes ; elle attendait un règne de mi le ans, où la paix et da justice devaient habi er sur la terre ; en un mot, elle croyait servilement à toutes. les prophéties du Nouveau-Testament, des Actes des Apôtres, et même à celles de l'Apocalypse.

M. Marion, à peine installé à Parménie donna asile

à une sorte d'illuminée nommée Anne Bonneton et qui était connue dans le pays sous le sobriquet de la Sainte Mère Cette femme se disait enceinte du Messie : elle devait très prochainement faire ses couches, et son fils, Dieu, devait être l'unique sauve-garde contre un déluge de feu qui ne tarderait pas à dévorer tout le reste des habitants de la terre. En attendant la Sainte-Mère faisait des miracles : elle avait rendu la parole à une jeune fille, Therèse Thermoz, qui vivait auprès d'elle, et qui était muette; et pour charmer sa socitude, la Sainte-Mère entretenait de fréquentes relations avec le Ciel. On peut s'étonner tout d'abord que les paysans des environs se soient laissé prendre à la glu de parcilles inepties, mais il faut se souvenir que ces simples d'esprit avaient été frappés de terreur par la tourmente revolutionnaire et qu'ils sont naturellement portés à croire au merveilleux. Ils accoururent donc en foule au haut de la montagne de Parménie et se prosternèrent devant M. Marion et la Sainte-Mère. Si bien qu'en très peu de temps, la religion nouvelle se propagea Jans plusicurs communes de la Tour-du-Pin et jusqu'aux portes de Lyon'. En 1806 elle ne comptait pas moins de dix mille fidèles.

Cependant, l'autorité administrative ne tarda pas à s'émouvoir du développement que prenaît cette secte. Le 30 nevembre 1807 M. Marion recevait du préfet de l'Isère l'ordre de se rendre à Grenoble, par mesure de haute police, mais après avoir habité quelques mois

Voir le chap, précedent pages 91 et suivantes

dans cette ville, sous la surveillance du maire, on lui rendit la liberté, et il revint à Parmenie, entouré aux yeux de ses fidèles de l'auréoie du martyre.

C'est alors qu'il s'adjoignit Claude Dubia, qui était originaire de l'Acenas, près de Villefranche, Dubia lui avait offert un asile à Lyon, pendant la Terreur, et ils s'étaient liés tous deux d'une amitié d'autant plus durable, qu'ils avaient l'un et l'autre les mêmes sentiments religieux. Dubia vint donc à Parménie. Mais comme il n'etait pas prêtre, il se contentait d'assister aux prières de la Religion des Saints, d'aider M. Marion dans ses instructions publiques se gardant bien de monter jamais dans la chaire de la prédication et de revêtir aucun arnement du sacerdoce. Ces détails ont leur importance, car, trente ans plus tard il devait être traduit en police correctionnelle et condamné à deux ans de prison pour outrage envers la religion catholique. et pour escroquerie. Le ministère public avait persuadé au tribunal, en dépit de tous les témoignages, que Dubia était un faux prophète, un imposteur, que, tout en professant le mépris des richesses, il s'appropriait le bien des malheureux qu'il trompait; qu'il vendait des places en paradis; qu'il se donnait pour le prophète Élie ; que, comme lui, il avait un corbeau pour messager : qu'il se disait plus vieux qu'Abraham ; qu'il se faisait baiser les pieds; que sur un hêtre de l'armenie, on avait vu flotter un étendard annoncant le déluge, etc., etc.

Or, il est acquis et prouvé que Dubia expliquait purement et simplement l'Évangile, les Actes des Apôtres,

1 Apocalypse. Quelquefois, il est vrai, il parlait aux fidèles d'un déluge de feu, des catastrophes de la findu monde et de l'antechrist mais, comme le fajsait remarquer son avocat, ce langage n'était que le langage des Ecritures. N'amporte : on voulait enterrer la Religion des Saints, et c'est dans ce but que l'Église romaine avait eu recours contre Dubia au bras séculier. Si Anne Bouncton avait vécu à cette époque, nul doute qu'on l'eût poursuivie et condamnée comme complice. Mais la Sainte-Mere était morte en 1819, précédant de quelques mois seulement M. Marion dans la tombe, et, depuis, Parménie était déserte. Plus de messe, plus de prédication, plus d'offices. Personne, dans l'ancien clergé, n'avant osé revêtir en public la chemise ornée de dentelles et de rubans, in mettre sur sa tête le casque chamaré d'or et d'argent dont l'abbé Narion s'affublait dans sa petite eglise.

La montagne de l'arménie est restee la montagne sainte, mais on n'y va plus que de loin en loin en pélernage. Depuis que Dubia est parti, les tidèles sont abandonnés à leur propre inspiration une dit qu'ils élisent encore des chefs, sorte d'évêques laiques, chargés de veiller aux intérêts de la communauté. Mais ce sont plutôt des fidéi-commis que des évêques. Car ils ont eux aussi leur « hoîte à Perrette » et des biens considérables dont le revenu sert à entretenir des bibliothèques'et des

<sup>•</sup> En 1882, ils ont fait imprimer à Lyon chez Mongin-Russed, une depens de lour société, un Recueil de prières ture prince ulement de l'Écriture sainte et des offices de l'Église.

decoles, et à secourir les malheureux'. La societé des Jansenistes de Lyon possède encore dans le Beaujolais une vigne où l'on récolte actuellement plusieurs centaines d'hectolitres de vin, des terres labourables et des prés pour nourrir les bestiaux. Cette propriété lui fut léguée jadis par M. Germain, l'un des derniers prêtres insermentes du diocèse de Lyon. Il m'a été donné de visiter la bibliothèque qu'elle a dans cette ville. Elle est fort helle et contient un grand nombre d'ouvrages très curieux sur la doctrine du part, mais elle n'est guere connue que du conservateur.

#### Ш

Vers le temps où florissait la Religion de Parménie, le curé de Villars de Lans signalait dans sa paroisse l'existence d'une autre secte d'Huminés qui ne reconnaissait pas les autorités ecclésiastiques et vivait dans l'attente du prophète Élie. Colu. qui la dirigenit etait

- Sous le premier empire, un M Dufour, de Lyon, avait mis sa fortune au service de ces idées. Depuis lors le Jansénisme a garde un cortain nombre d'adeptes dans le gros commerce et la haute societé de Lyon. Tout récemment encore, on lisait le fait divers suivant dans les journaux de la localite.
- « Un procés, caricux par les souvenirs qu'il rappelle, est actuellement inscrit au rôle du tribunal civil de Lyon
- « Il s'agat du crâne d'un jauséruste, Jeun Soanon, évêque de Sonez, dans les Basses-Alpes, qui fut du numbre des évêques qui

un prêtre nomme Leroy ou Darier-Roy. Il avait pour auxiliaires François Beaudoin, Pierre Rey Giraud et Antoine Fayollot surnommé le Grand Pontife. Tous furent poursuivis, en 1807, par-devant le jury d'accusation. Darier-Roy fut emprisonné pendant plus de deux ans. En 1800, il fut envoyé en surveillance a la Mure où il recommença ses prédications contre le Concordat et se fit de nouveau arrêter. A cette époque, es membres de cette petite Eglise se réumssaient à Grenoble, place des Tilleuls, dans la maison de Madecine Bontoux, dite Gaudin, sous la direction de Darierfloy, il avait fait quelques prosélytes dans les Hautes-Alpes. On cite entre autres une ancienne religieuse connue sous le nom de sœur Saint-Louis, un certain Blanc, de Gap, et un abbé de 85 ans, nommé Richaud, qui demeurait à Saint André de Royans.

protestèrent contre la Bulle Unigenitus et fut pour ce fait suspendu de ses forct ons et exilé par au re du roi : on suit que les Jansenistes le considérent comme un saint. Or, il existe encore, à Lyon une (vérilable communauté janséniste, peu nombrouse il est vroi, mais comprenant quelques honorables et riches fami les.

Le crâne de l'évéque de Soane i, considére comme une sainte relique, se trouva un jour la propriété d'un jeune fils de fauille qui le vendit avec queiques bibelois à un antiquatre du quartier ces Terreaux. Ce dernier se trouvait très embarrasséde son acquisition, lorsqu'un sieur B., courlier en brie-à-brac, ayan, par hasard apprès que ce crâne etait celui de Jean Soanen, se rappela qu'une de ses clientes, madame X..., jansémble convencue, posséduit la mâchoire inférieure du saint évêque, il se lâta de la prévenir et la conduisit chez l'antiquaire

u Le negociant fint la dragée baule et finziement et da le cràne moyennant un billet de c see francs. La vente faite, B ..., le courtier, réclama une remise de 500 francs sur le prin ; le brocanteur refusa et ne voului donner que 25 francs. De là, le procès. »

Le 24 novembre 1810, Darier-Roy sut par ordre de la police transféré dans la prison d'État de Pierre Châtel, departement de l'Ain. Il sut probablement remis en liberté, en 1815, car, en 1818, le ministre de la police générale le signalait de nouveau à l'attent.on du préset. On ignore la date de sa mort.

Il avait rédige un petit Traité de l'Éguise où est résumée sous forme de catechisme son opinion sur le Concordat. Ce traité, demeuré manuscrit, m'a été communiqué par M. Prud'homme, archiviste du departement de l'Isère à qui je dois egalement les renseignements sur Darier-Roy. Je le reproduis in-extenso à titre de curiosité,

### CATÉCHISME

#### DES ANTICONCORDATAIRES DE L'ISÈRE

- D. Pourquoi le prêtre demande-t-il, dans la personne de son parrain, à celui qui doit être baptisé : que demandes-vous à l'Église de Dieu? Et pourquoi cetui-cirepond-t-il : je demande la foi ?
- R. Parce que c'est en effet à l'Église qu'il faut s'adresser pour recevoir les sacrements et la lumière de la foi.
- D. Pourquoi cela?
- R. Parce qu'elle est la Colonne de la venté, la Maison de Dieu, l'Arche-Sainte qui nous dont sauver du déluge, et que celui qui ne la reconnaît pas pour mêre, ne peut avoir Dieu pour pere.



- D. Il est donc bien important de distinguer la véritable Église, de ceite qui s'en attribue jaussement le titre?
- R. De telle importance « que ni le Baptème, ni les au-
  - mônes quoique distribuees avec profusion, ni
  - « le courage de mourir pour le nous de Jésus-
  - « Christ, ne servent de rien pour le salut à tout
  - homme qui n'est pas attaché à l'un té de l'Église »
- D. Le savant comme l'ignorant peuvent-its égatement faire ce discernement?
- R. Ce discernement est aussi facile à l'ignorant qu'au savant, quand ils savent l'ancien catéchisme de leur diocèse
- D. Quand it y a deux Sociétés qui se disent l'Église, comment voulez-vous que le simple peuple distingue la véritable de la fausse avec son catechisme?
- R. Je prends, par exemple, le catéchisme ancien de ce d ocese Je me demande qu'est-ce que l'Église? Je reponds, c'est l'assemblée ou l'union des fidèles chrétiens, etc. Je fais l'application de ces paroles à chacune des Societés qui se disent l'Église, et je vois que la fausse Église ne peut pas tenir devant cette pierre de touche.
- D. -- La Societé formie par le Concordat se dit la veritable Église, elle traite d'imposteurs et de schismatiques ceux qui ne veuient pas communiquer avec elle, voudriez-vous en suivant l'ordre que vous m'avez indiqué me montrer qui a raison?
- R. Je le veux bien F et je dis l'Église est l'assemblee des

fidèles chrétiens..., un fidele chretien est fixé et invariable, il croit aujourd'hui ce qu'il croyalt hier, il rejette aujourd'hui ce qu'il rejetait hier, je ne puis pas en dire autant de la sociéte formée par le Corcordat, elle n'est donc pas la portion de fidèles chrétiens. Pour peu que je l'examine, je vols qu'elle n'est fidèle n' à fireu, ni aux hommes.

Elle désobert à Dieu en troublant l'ordre qu'il avait établi dans son Église, en violant ses commandements en matière essentielle, en se parjurant.

Elle désobert aux hommes en se donnant tantôt un chef, tantôt un autre

On ne peut pas non plus dire qu'elle fasse profession de croire en Jésus-Christ, puisqu'elle rejette la profession publique et solennelle de la perfection évangelique, c'est-à-dire des vœux religieux (a); qu'elle reçoit la doctrine d'autres mains que des mains de ceux que Jésus-Christ's envoyés, telle que son catéchisme, sa liturgie, qu'elle a reçus de l'autorité temporelle

Quant aux sacrements, elle permet que l'autorité temporelle empiete dessus, annule leur effet : comme le sacrement de mariage qui ne parait plus recevoir sa force que de l'autorité civile, qui peut elre dissous par le divorce, qui n'est plus considéré que comme une cérémonie religieuse, et le sacrement de l'ordre qui est mis sous la dépendance du gouvernement, comme si Jésus-

(a) Cola est si vrai qu'elle souffre que les religieux et religieuses receivent le titre d'ex-religieux, ou ci-devant religieux, qu'ulu ne proteste point contre leur suppression, qu'a i contraire elle souffre la réunion des societes formées sous la condition b en supressa qu'elles se conformerent aux lois de l'État qui prohibent cas vœux.

TOKE II

Sous ce point de vue, la société formee par le Concordat, n'est donc pas l'assemblée des fidèles chrétiens qui font profession de croire à Jésus-Christ et qui participe aux mêmes sacrements sous l'autorité des pasteurs légitimes.

- b. Elle n'est donc pas sous l'autorité des pasteurs légitimes?
- P Non, parce qu'elle a rejeté les anciens pasteurs, les évêques légitimes pour y substituer des évêques intrus, apostats.
- D. En a-t-elle fait de même des curès?
- R Non seulement elle a reçu dans son sein les prêtres jureurs sans rétractation, mais elle a admis indistinctement les prêtres renégats mariés et a béni solennellement le mariage de ceux qui l'ont voulu.
- 7. Peut-elle se vanter d'être sous l'autorité de Notre Saint-Père le Pape, le regarde-t-elle dans la pratique comme vicaire en terre de Notre Seignour Jesus-Christ?
- Pour tromper le monde, séduire le pauvre peuple, elle s'en vante bien haut; mais en ouvrant le livre de sa nouvelle discipline, en voit bien clairement qu'en donne au Pape le titre, et qu'en lui en ôte le droit, et que le vrai chef de cette Église est le ministre des cultes, qui en bon français yeut dire Souverain Pontife de tous les cultes,

comme chez les payens on donnait à l'Empereur le litre de Souverain Pontife de tous les Dieux.

- D. On dit que le Pape a fait le Concordat, que l'Église a parle?
- R. Si le Pape avait fait le Concordat, il aurait fait une sottise, et il en ferait pénitence comme saint Pierre après avoir renté Notre Seigneur Jésus-Christ, mals rienne l'alteste car il aurait été publié à Rome, d'abord dans la principale église de cette capitale du monde, ensuite il aurait été affiche sur les principales places decette ville, et ses bulles de ratification nous seraient parvenues comme celles de Pie VII, par la voie de nos légitimes pasteurs qui y auraient attaché le dernier sceau de leur approbation; or ceta n'ayant pas cit observé, c'est une injure faire au Souverain Poutife que de le supposer...........
- D. On dit que le Légat du Pape qui est son representant, la publié en France par l'autorisation du pape?
- R. Ce Légat a bien fait d'autres sottises et il n'est pas le premier de ceux qui ont trahi les interêts de l'Église, mais tant que le Concordat ne nous est pas parvonu par l'autorite de nos pasteurs légitimes, qu'on a eu soin d'étarter comme suspects, il faut le regarder comme non avenu; car il est écrit e Peuples, obéissex et demeurez soumis aux cont ducteurs qui veillent pour le bien de vos âmes, a comme en devant rendre compte à Dieu »: (Saint Paul aux Hébreux, ch. xiu, v. 17), ce qui faisait dire à saint Ignace martyr : Brevis, suivez votre pasteur, c'est-à-dire votre évêque, et considéres.

le comme le pers de votre ame et ne l'abandonnez

jamau.

Si le Légat voulait donc me faire recevoir le Concordat comme une décisson de l'Église, c'est par l'autorité de mon pasteur légitime qu'il devait me le transmettre, puisque c'est sous cette autorité que je dois faire profession de croire en Jésus-Christ, et non exiger sa démission ou l'interdire quand il s'agit d'un si grand intérêt et pour le pasteur et pour les brebis.

- D. Le Lègat y a satisfait en donnant aux fidèles de nouveaux pasteurs qui ont accepté et publié le Concordat?
- R. Cela est vral, mais c'est une entreprise inouie, qui n'a point d'exemple dans les annales de l'Éguise; on pouzrait par ce moyen introduire toutes les nouveautés imaginables,
- D. On dit que le Pape les a institués
- R. Cela est encore possible, mais le Pape a pu encore être frompé, il a pu croire instruire de simples administrateurs en atlendant que tout fût rentré dans l'ordreen France, maisles nouveux evêques ne se présentent pas sous ce titre. Ils viennent en vertu et avec le Concordat, or le Concordat étant comme vous l'avez vu non avenu, en cas qu'il existe, les évêques qui en sont le fruit, doivent être considérés de même, fussent-ils envoyés comme délégués du Pape, dès qu'il est prouvé qu'il ne sont pas orthodores et qu'ils communiquent avec des évêques et prêtres condamnes, qui n'ont point publiquement ir rue ereljetéeur Tout fidele catholique doit les fuir.
- D. Le Pape en venant en France a tout autorisé.
- R. Le Pape, comme homme, n'est pas impeccable Tant qu'en sa qualité de chef de l'Église, il ne

nous propose pas le Concardat comme la doctrine de l'Église, je ne vois en lui que le simple particulier dont la dignité me pénètre de respect, mais non le souversin de l'Église qui décide et parle, parce qu'il doit parler en souverain et avec les solennités usitées dans cacas, ce qu'il n'a pas fait ni voulu, faire. Si le Pape avait tout approuvé comme on ledit, on aurait eu immédiatement de lui un Jubilé, comme cela se pratiquait anciennement, d'abord le Jubilé séculaire, le Jubilé de son exaltation ; il ne serait pas traité comme il l'est, on ne se serait pas emparé de ses États, il ne se serait pas vu obligé de révoquer son legat, on aurait correspondu directement avec lui pour les dispenses, ce qui n'a pas eu lieu ; l'ancienne harmonie qui existait entre la France el Rome aurait été retablie. Rome n'aurait pas été dominée comme une ville de siège par les troupes françaises ni commandée par les généraux — ce qui prouve que le Pape n'a pas eu sa liberté, qu'il n'a pu agir en souvernn, qu'il y a du louche ou que du moins le Pape, en bon père qui ne veut pas perdre ses enfants - a tout toléré dans l'espérance de leur retour, attendant qu'ils se soumettraient à lui, au lieu de lui donner la loi. Ainsi il est aisé de voir, quand on ne veut pas fermer les yeux à la lumière, que l'Église n'a pas parlé par le Concordat, mais qu'au contraire elle est opprimée par cette œuvre d'infquité.

Il nous reste à exammers, les caractères que nous donne notre catéchisme de la véritable Église, sont applicables à la société formée par le Concordat.

- D. Combien y a-t-il d'Églises?
- R. Il n'y en a qu'une seule véritable, savoir la sainte

Égl.se, catholique, apostolique et romaine hors de laquelle il n'y a point de salut

La société formée par le Concordat n'est une, ni pour le temps, ni pour les personnes, ni pour les lieux

Elle n'est pas une pour les personnes; elle n'est pas une pour les personnes; elle n'est pas d'accord avec elle-même, on y distingue encore, quoique dans la même communion, de hous et de mauvais prêtres. Elle est en opposition manifeste avec nos anciens et légitimes pasteurs, à qui l'on ne peut reprocher que leur constante persévérance à souffrir pour l'Église, et leur opposition pour toute espece de nouveauté.

Elle n'a pas pour elle, l'unité de lieux, car, par la grâce de Dieu, le Concordat est inconnu dans les autres Églises de l'Univers.

Elle n'est donc une ni pour le temps ni pour les lieux, ni pour les personnes.

Elle n'est pas sainte. Ses maximes sont nouvelles, sa doctrine est corrompue, ses sacrements profanés ou diminués; elle n'est plus l'Église que Jésus-Christ a élablic, puisqu'elle est le résultat de la politique, qu'elle ne saurait montrer de saints dans son seln, par les miracles et les prodiges toujours subsistant dans la véritable Église.

Le n'est pas catholique; elle n'est pas étendue par toute la terre. L'ambition de celui qui la gouverne voudrait bien la faire prévaloir, mais le bon Dieu ne le permettra pas à cause de l'assislance qu'il lui a promise.

Elle n'est pas apostol que : 1º parce qu'elle ne croît pas et n'enseigne pas tout ce que les apôtres out dit d'enseigner, 2° parce que les fondements



posés par les apôtres ou leurs successeurs en sont arrachés par le Concordat qui a supprimé et détruit tous les anciens diocèses fondés par les apôtres ou leurs successeurs pour en former de nouveaux, qu'enfin elle n'est pas gouvernée par les successeurs des apôtres, les uns ayant été contraints par le Concordat de renoncer à leur titre, et les autres en étant chassés à jamais par la violence et la persecution.

File n'est pas romaine, puisqu'elle dépouille, sans réclamation par les lois auxquelles elle s'est soumise, le l'ape de son autorité spirituelle et temporelle

- D Les membres épars de l'ancienne Église de France doivent-ils être considérés comme interdits et sans pouvoirs?
- R. C'est comme si yous disicz que l'Ante-Christ, s'il venait sur la terre, aurait le pouvoir d'interdire les saints qui auron, la force de lui résister.

Ce catéchisme résume à merveille l'opinion que les Jansénistes de l'Isère ont gardée jusqu'à ce jour de l'Eglise concordataire. Quelle singulière existence que celle de ces braves gens ! Le hasard m'ayant mis en rapport avec quelques-uns d'entre eux, j'ai pu les étudier de près Eh bien, je le dis en toute sincérité, je ne les comprends pas, mais je les admire. Qu'ils habitent à Notre Dame de Vaulx ou ils sont en majorité, ou qu'ils soient dispersés sur les bords du Réaumont, dans le canton de Rives, ils se ressemblent tous, ils sont tous les mêmes : pieux, sévères, stoïques, renfermés



dans leurs croyances, comme dans une citadelle, et n'ayant qu une hame commune: Rome'. Mais la communauté de Notre-Dame-de-Vaulx, se distingue des autres en ce sens qu'elle est restée fidèle à la doctrine de Port-Royal sur la grâce. Cela tient évidemment à ses origines, qui datent de la fin du dix-huntième siècle. On m'a raconte à ce propos une anecdote bien caracteristique. Le prê re qui catéchisa cette paroisse était un enfant de Notre Dame de Vaulx, du nom de Morin. Après avoir reçu l'ordina ion, il écrivit à ses parents et amis de veuir au-devant de lui, tel jour, avec toutes leurs charrettes, ajoutant qu'il n'y en aurait pas de trop pour enlever les trésors qu'il apportait. Aussitôt tout le bourg de se mettre en mouvement et d'aller a sa rencontre.

On juge de la surprise de ces campagnards, quand il leur montra, a la place des trésors attendus, d'énormes ballots de livres. Ils crurent d'abord qu'il s'était moqué d'eux, mais il leur fit comprendre qu'il s'agissait des tresors du ciel. C'est avec ces fivres tirés des bibliothèques jansénistes que fut renouvelé l'esprit de Notre-



<sup>\*</sup> Cependant, lors du concile du Vatican, la petite Église de Lyon à laquelle ils se catachent, délégua deux de ses membres les plus éminents pour exposer sa position et traiter la question déricate de sa rentrée dans le son de la grando Église Les délégues partirent de Lyon à la fin de 1869, mais ils ne furent pas entendus à Rome et s'en revinrent en protestant contre le rofus systématique de les entendre et en annonçant qu'ils en appelaient au prochaîn concile comménique. Néanmoins on s'occupa d'eux l'archevêque de Malines voulait qu'on fulminât contre eux les anathèmes de l'Église II fut combatin par huit on dix évêques et particulièrement par l'évêque de Luçon

Dame-de-Vaulx ; depuis lors toutes les prédications des missionnaires catholiques n'ont pu le changer et je doute que cette petite colonie abandonne jamais ses croyances.

Il y a quelques années, un curé plus zelé qu'habile s'attaqua ouvertement, pendant le carême, aux Jansénistes de cette paroisse. Mal lui en prit. Il s'attira de la part de l'un d'eux une des repliques les plus fortes que j'aie lues sur la question. Elle commençait par ces mots : u Menta fiant labia dolosa Ps. 30, v 19. Vous avez demandé à Mst l'évêque la permission de faire le catéchisme à cette population composée de pauvres paysans ignorants et entêtés ; vous avez promis de les ramener de l'erreur à la vérité comme par un tour de main, de tirer au clair les matières contestées et yous n'avez jusqu'ici réussi qu'à les embrouiller » Elle se terminait par ces paroles : a Pent-être vos confrères réunis essayeront-ils de vous fournir de vieilles chaussures, comme firent les Gabaonites pour faire croire à Josué qu'ils venaient de loin, mais nous sommes prêts à vous déchausser et à vous dire d'ou viennent vos points de doctrine, en opposition aux nôtres qui font partie du dépôt sacré couflé par J.-G. à son Église\*. »

Cela prouve, comme je le disais tout à l'heure, qu'ils n'ont pas changé et que, quoi qu'on fasse, ils mourront dans l'impénitence finale.



Voir ce document à l'Appendice.

## CHAPITRE III

Le mouvement janséniste à Troyes au dix-huit.cmc sicole. - Du Guet et Nicole à Troyes - Le collège des Oratoriens — C est par l'Oratoire que le Jansénisme entre dans Un crucifix jansémste - La collection Sémillard et les Mémoires de Grosley. — Le testament de François Pithou. — Sa haine des Jésuites. — L'Oratoire et le P. Quesnel, - L'apiacopat de M. Bossuct. - La rétractation du curé de Saint-Nizier — M. Bossuet, de Troyes, s'entoure de tous les appelants de qualité. — Il prend fait et cause pour N de Senez. L'esprit janse niste dans les couvents 🗻 Une lettre du cardinal de Fleury à l'Intendant de Champagne, - M. Bossuet est remplacé par M. Poncel de la Riviera - Les Souvenirs de l'abbé Simonnot. — La luite de M. Poncet contre le Parlement. — Ses démèles avec le balliage — Histoire comique d'un canonicat - M. Simonnot et le Chapitre de Troyes. - Intervention de M. de Saint-Florentin. -Le Chapitre capitule — L'incident Jorry. Les meubles ce M. de Poncet sont vendus en place publique par ordre du Bailliage et pour refus de sacrements. — M. Poncet est exilé à Méry-sur-Seine, - Voyage de M. Simonnot en Provence. — Une malle compromettante — L Instruction pastorale de M. l'évêque de Truyes sur le schisme. 🖚



Gette Instruction est condamnée par arrêt du Parlement à être laceree et brûlée. — Le chevalier de la Guerche chez les Sœurs du Saint-Sacrement. — Madame Marie des Anges et les Constitutionnaires — M. Poncet exilé à Murbach. — Sa rentree à Troyes, sa démission. — La vie et les œuvres de M. Herluison. — La dernière fleur du Jansénisme à Troyes. — La Théologie reconcilée arec le patriatisme. — Lettres de M. Herluison au curé Dubourg — Persécuté par les terroristes, il est nommé au concours bibliothècaire de la vi le de Troyes. — Son cours d'études au collège. — Son discours sur le Fanatisme. — Sa méthode de classement à la Bibliothèque. — Ses dernières années, sa mort — M. de Boulogne, évêque, défend à ses anciens élèves d'alter prier sur son cercneil.

1

Troyes, qui fut au dix huitième siècle un des foyers les plus ardents du Jansénisme, se souvient à peine aujourd'hui des grandes luttes théologiques dont elle fut le théâtre. La ville a toujours l'aspect claustral que lui donnent ses nombreuses églises et ses anciennes rues étroites, bordées de maisons en bois couvertes en tuiles; mais du Jansénisme proprement d't, elle n'a absolument rien gardé, si ce n'est les livres du parti qu'en trouve encore en abondance chez les libraires ou dans les bibliothèques privées, mais qu'on ne lit plus. C'est même un fait curieux que cette d'sparition complète, à cent aus de distance, d'une doctrine qui secona

si fortement le pays. On serait tenté de croire que le mouvement janséniste fut tout de surface en cet endroit, et que la politique y joua un plus grand rôle que la religion.

Lors du récent voyage que je sis à Troyes pourétudier ce mouvement sur place, je demandai de différents côtés si l'on pouvait m'indiquer la maison qu'habita Du Guet, de 1725 à 1732, et celle où Nicole avait pratiqué la fameuse trappe qu'il ouvrait d'un coup de pied pour faire rentrer en terre sa table de travail, en cas de visite importune. Personne ne put me renseigner à cet égard. Le catéchisme que Du Guet fit avec tant de succès aux pauvres de la paroisse de Saint-Rémy n'a pas laissé dans la mémoire des Troyens plus de scuvenirs que la fondation par Nicole de la communauté des Sœurs noires. Je ne vois, en fait de reliques précieuses de ces temps de troubles, que le beau crucifix janséniste, don de M. l'abbé Dollat, qui figure au musée de sculpture, et que les manuscrits de toutes sortes enfermés dans les volumineux cartons de la bibliothèque publique.

L'histoire même du Jansénisme à Troyes est encore à écrire, et je ne comprends pas qu'elle n'ait pas tenté quelque membre érudit de la société academique de l'Aube. Il n'y aurait qu'à dépouiller la très importante collection Sémillard', les archives du département et



<sup>•</sup> Michel Sémillard, avocat à Troyes, décédé en 1795, est l'auteur de trois grandes collections de pièces. La bibliothèque de la vi le de Troyes en possède deux ; la première, intitulée: Mémoires

les Memoires inestimables de Grosley, pour servir de supplement aux antiquités ecclésiastiques du diocèse de Troyes.

Ce que personne n'a fait, je vais essayer de le faire sommairement, à l'aide de ces documents et d'un tout petit volume de souvenirs' qui, pour n'être point iné-dit, n'en est pas moins ignoré du public, puisqu'il n'a eté tiré qu'à un un très petit nombre d'exemplaires et qu'il n'a pas été mis dans le commerce.

Ce fut par le canal de l'Oratoire que s'infiltrèrent peu à peu dans le clergé troyen les idées jansénistes.

Troyes possédait un vieux collège mal installé, mai dirige, et qui, faute de ressources, suffisantes s'en allait périclitant d'année en année. Il était gouverné par un principal soumis à l'élection des échevins et par cinq mattres à qui la ville faisait une pension de 850 livres.

Dans son testament, en date du 10 novembre 1617. François Pithou, qui savait à quelles intrigues se livraient les Jésuites pour se faire agréer comme régents, légua à la ville de Troyes sa maison, sa bibliothèque et une partie de ses biens, pour la fondation d'un collège, à la

historiques sur Troyes, recueil de pieces, 7 vol. in-folio, ms, nº 2317, la seconda, intitulée. Recueil de pieces sur l'épiscopat de Mathias Poncet de la Rivière, 4 vol. in-4°, ms., n° 2316, la troisième appartient aux Archives départementales, 3 vol. in-f°.

Le pelit livre intitulé: Mes souvenirs, racit de Nicolas-Zacharie Simonnot, chanoine de l'église de Troyes, épisodes de l'histoire du Jansenisme, a été publié en 1878, par les wins de M. Léon Pijot qui me l'a communiqué, ches M. Bertrand-Hu. i imprimeur libraire à Troyes.



condition expresse qu'on ne le confierait pas à la Compagnie de Jésus. « Autrement, disait-il, je désire que le tout soit vendu pour estre employé aux pauvres. »

Après quelques negociations, au cours desquelles les Jesuites firent un dernier et inutile effort pour s'en emparer, la ville de Troyes, se conformant au désir de Louis XIII, céda et abandonna pour toujours son collége aux Pères de l'Oratoire qui, depuis 1617, avaient été appelés à l'hôpital du Saint-Esprit ainsi qu'à l'église qui en dépendait. Et le collège transféré dans la maison de l'ithou prit le nom de Cotlegiam Treco-Puhanœum en souvenir de son bienfaiteur.

Vint la querelle de la Bulle Lugenitus. L'Oratoire qui jusque-là s'etait gardé de prendre parti pour les Jansémistes, à propos de l'Augustinus, embrassa la cause du P. Quesnel, moins par sympathic pour sa personne que par haine des Jesuites. Le P. Quesnel avait appartenu longtemps à l'Oratoire; s'il en était sorti avec Du Guet, à la suite de l'Assemblée générale de 1678, il avait conservé des intelligences dans la place, et beaucoup d'Oratoriens s'imaginaient qu'en frappant un de leurs confrères d'autrefois, les Jésuites.

On lit à ce aujet, page 85 de l'Histoire de l'Éducation dans l'ancien Oratoire de France, par Paul Lallemand : « Et sur ces entrefaites, Louis XIII, partant pour l'Italie, traversa Troyes. Le P. de Condren venait de réassir, après divers voyages en Lorraine à ménager un accommodement. Louis XIII la dit que « pendant qu'it avait travaille pour son service, lui de son côté, avait travaillé à servir sa congrégation, en ini procurant le collège de Troyes, »

responsables de la Bulle, n'avaient eu d'autre but que de deprécier l'Ordre tout entier.

Cependant les Oratoriens de Troyes attendirent, pour protester contre la Constitution, que M. Bossuet fût nommé évêque.

Ce fut M. Lejeune, curé de Saint Nizier et supérieur du Petit-Seminaire, qui donna le signal de la révolte M Lejeune avait, en son temps, lu au prône le mandement par lequel M. D.-F. de Chavigny publicit la Constitution'. Par sa lettre du 16 novembre 1716, intitulée Rétractation de M. Lejeune curé de Saint-Nizier, il demanda très humblement pardon à Dieu et à l'Églisc du scandale qu'il avai, donne en publiant la Constitution Unigenitus. Il expliqua « que la crainte de se voir seul du second ordre, dans tout le diocèse, l'appréhension de quelque procès, la crainte de quelque lettre de cachet et par-dessus tout, le profond respect qu'il avait toujours eu pour les ordres de son illustrissime Prélat, l'avaient emporté sur son devoir et lui avaient fait lâchement publier la condamnation de maximes pour lesquelles il aurait dù verser son sang. »

Quelques jours après, huit Peres de l'Oratoire et des abbayes de Saint-Loup et de Saint-Martin-ès-Alres, signifiaient leur appel, mais ils étaient obligés pour cela de recourir au ministère d'un notaire de Bar-sur-Aube



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. D.-F. de Chavigny faisait partie de l'Assemblée du clerge de 17:4 et fut un des 4s evêques qui declarèrent adhérer à la Constitution.

ceux de Troyes ayant refusé de recevoir leur déclaration : ce qui prouve, entre parenthèses, que le Jansénisme n'avait pas encore conquis la ville Il n'en devint complètement maître que sous l'épiscopat de M. Bossuet. D'abord, le peut neveu du grand oncle comme le nommaient les Constitutionnaires — s'entoura de tous les appelants de marque et de qualité qui avaient fui devant la persécution. Du Guet fut charge du cours de philosophie au Grand-Séminaire et gagna tous les cœurs avec son catéchisme populaire de Saint-Rémy Collard reçut la direction du Petit-Séminaire et puis du Grand Séminaire tenu par les Lazzaristes. Les abbayes de Saint-Loup et de Saint-Martin-ès-Aires donnèrent asile à une foule de curés proscrits à cause de l'Appel, et M. Bossuet rétablit dans tous leurs pouvoirs les prètres de l'Oratoire qui avaient été frappés de censures par son prédécesseur

Il ne s'en tint pas à ces mesures défensives. Batailleur de sa nature, ayant pris le goût des disputes théologiques dans le procès qu'il instruisit à Rome contre les Maximes des Saints de Fénelou, il attaqua la Bulle avec une extrême violence. Après avoir fait échouer, à l'Assemblée de 1725, la proposition de rédaction d'un formulaire en faveur de la Constitution, il fut du nombre des évêques qui, lors de la suspension de M. Sonnen par le Concile d'Embrun, écrivirent au Roi une lettre rendue publique pour s'élever contre ce jugement. Il fit mieux, il voulut que son diocèse prit fait et cause pour l'évêque de Senez, et une adresse

signée de 159 prêtres et religieux' fut, en effet, deposec aux pieds du prélat pour le féliciter de « sa glorieuse démarche en signant la lettre du 28 octobre 1727. »

Comment s'étonner qu'au bout de vingt-cinq ans et ce ful exactement la durée de d'un pareil régime la fièvre janseniste, de l'épiscopat de M. Bossuet bénigne et d'intermitte de qu'elle était tout d'abord, ait dégénéré en tièvre réglée et soit devenue épidemique! J'ai à peine besoin de dire que les communautés de femmes n'y échappèrent pas. Partout où le mal éclata, à n'importe quelle période de la crise, les femmes du monde ou des couvents furent les premières atteintes et les dernières gueries. Il y avait alors à Troyes cinq communautés de religieuses : la Visitation, les Carnie lites, les Ursulines, les Sœurs de Notre-Dame et les Sœurs régentes, dites Sœurs noires. Après le départ de M. Bossuet, l'esprit d'opposition fut tel dans ces couvents, que leur dispersion devint nécessaire.

« On prétend, écrivait le cardinal de Fleury, ministre d'État à l'Intendant de Champagne, dans une lettre confidentielle en date du 7 avril 1739, on prétend que tout le diocèse est gâté, aussi bien que les monastères, et que le Petit-Séminaire fait un très grand mal. Les Pères de la Mission (les Lazzaristes, sont résolus à

TOME II

10

<sup>\*</sup> Cette adresse était signée de 99 prêtres, 5 hénédicties de Montier-la-Gelle, 8 religieux bénédicties de Montiéramey, 9 chancines réguliers de Saint-Martin-ès-Aires, 2 religieux de Saint-Loup, 5 religieux Jacobins et 30 prêtres de l'Oratoire, y compris ceux du collège.

ne point envoyer de directeur au Grand-Séminaire, parce que M. de Troyes leur a dit nettement qu'il ne voulait point que l'on fit de distinction entre les constitutionnaires et les appelants et qu'il n'approuverait aucun prêtre qui pensât autrement'. »

Cette lettre nous explique pourquoi le choix du successeur de M. Bossuet s'arrêta sur M. Mathias Poncet de la Rivière M Poncet passait à juste titre pour un adversaire déclaré du Jinsénisme. Sa nomination, arrivée en avril 1742, au moment où personne ne s'attendait à la retraite de M Bossuet, fit l'effet d'une pierre jetée au heau milieu d'un étang de grenouilles. Seulement les Jansénistes ne désarmerent point devant lui, au contraire. Comme le chapitre de Troyes, à deux ou trois exceptions près, était composé de leurs amis, ils s'appuyèrent sur le chapitre et en fireat leur centre de résistance.

Cependant M. Poncet de la litrière avant dejà pris ses dispositions pour mâter la « secte » A peine installé sur le siège de Troyes, il publia un mandement par lequel il ordonnait que tous les vicaires, chapelains, prêtres séculiers et réguliers de son diocèse seraient tenus, pour la confirmation de leurs pouvoirs, de se présenter en personne dans des délais détermines, passé lesquels leurs pouvoirs cesseraient de fait. Et comme personne n'avait obéi, il crut devoir faire des exemples. Il commença par retirer leurs pouvoirs à deux

Archives de l'Aube, G., hame 1848.

anciens curés de Paris, exilés à cause de leur opposition a la Bulle, et qui residaient à l'abhaye de Saint-Loup, puis il étendit cette mesure à plusieurs prêtres du diocese, notamment aux Oratoriens auxquels il interdit jusqu'à la confession de leurs élèves.

Mais ces rigueurs disciplinaires loin de venir à bout de la résistance, ne firent qu'exciter les esprits. Au mois d'avril 1744, le curé de Moussey ayant prêché aux Calencies de l'Archiprêtré', en présence de M. Poncet de la Rivière, sur la nécessité de la fréquente communion, les curés des paroisses de Saint-Jean-au-Marché, de Saint-Pantaleon, de Saint Jacques, de Sainte-Madeleine et de Saint-Nizier rédigèrent un factum pour protester contre cette doctrine. Cette protestation mécontenta l'evêque qui s'en plaignit au Roi, et que lques jours après, le curé de Saint Jean fut exilé à l'abbaye de Barbeaux près de Nemours. Les autres curés virent restreindre leurs pouvoirs à la confession de leurs seuls paroissiens.

Si l'interdit dont les appelants étaient frappés à Troyes et ailleurs n'avait eu d'autres conséquences que de les humilier devant les constitutionnaires, le Parlement Le s'en serait probablement jamais occupé. Par malheur, il avait amené beaucoup d'évêques de France à recommander spécialement aux curés, vicaires et prêtres ayant charge de paroisse, d'exiger des personnes reclamant les sacrements, qu'elles fissent connaître le

On appellant Calendes les réunions des prêtres des doyennes. Ces réunions avaient été établies par M. D.-F. de Chavigny : elles étaient analogues aux Conférences d'aujourd'hui

confesseur qui teur avait donné l'absolution, et ces instructions pastorales avaient abouti à de nombreux refus de sacrements. D'où scandales et dénonciations au Parlement de Paris qui, le 18 avril 1752, rendit le lameux arrêt par lequel il était fait défense à tous les ecclésiastiques de faire aucuns ac es tendant au schisme, notamment de faire aucun refus public des sacrements sous prétexte de défaut de billet de confession ou de déclaration du nom de confesseur, ou d'acceptation de la bulle Unigenitus.

Nous allons voir par les souvenirs de Nicolas-Zacharie Simonnot, chanoine de l'Eglise de Troyes, comment M. Poncet de la Rivière exécuta l'arrêt du Parlement et dans quelle triste situation était tombé son diocèse à la suite de ses domèles avec le Balliage.

11

M. Simonnot était un enfant du pays qui avait commencé ses etudes au Petit-Séminaire de Troyes et les avait terminées à Paris chez les Sulpicieus qui l'avaient rendu moliniste.

Tour à tour vicaire à Saint-Mizier et à Saint-Remy, curé de Saint-Jacques et de Sainte-Mideleine, le Builliage l'avait decrète de prise de corps, pour refus

(F.P. 9

de sacrements a la toutière des Sœurs noires, mais un huissier de la chaîne s'était rendu à Troyes, qui avant bâtonné par ordre du Roi tous les actes fants contre lui, et îl était retourné dans sa cure. Sur ces entrefaites, M de la Rivière le nomma chanome. Ce fut le commencement de toutes ses tribulations.

- Il est d'usage écrit-il, qu'un chanome recipiendiaire fasse des visites de bienséance à chacun des membres du chapitre, j'en fus quitte en un moment, car la plupart se firent céler. Un des opposants, M. Varenne, vint à sa porte hul-même, la tenant d'une main et se montrant couvert d'un gros bonnet de laine, fort gras, les sourcits hérissés, les yeux étincelants, le visage enflammé, me dit d'un ton âcre qu'il protestait contre ma visite, et me jeta la porte au nez. J'étais accompagné d'un confrere, le picux et savant M. Jeoffroy, nous restàmes stupéfaits : mais de quoi n'est pas capable le faux zèle!
- Le lendemain (21 avril 1-53) était la veille de Pâques. A l'issue des compiles, je me présentai à la porte du chapitre, accompagne de deux notaires ; je n'y trouvai qu'environ une douzaine de chanomes bien intentionnés, mais ils n'avaient rien à leur disposition. Apres toutes les sommations ordinaires, on fut reduit à me recevoir dans la cour du chapitre ; comme on actait, le sieur Varenne, poussé par la curiosité, parut ; le notaire qui l'aperçut, lui dit qu'il allait faire acte de sa comparution « Je n'y suis pas, répundit ce fier à bras. En bien, dit le sieur Boulanger<sup>4</sup>, je vais dire dans mon acte que vous dites que vous n'y ètes pas. » Le qu'il fit , cette plaisanterie amusa les spectateurs.

<sup>•</sup> Ur des notaires

- Lu moment après, on vit paraître M. Langlois, aussi chanoine, il partageait bien sincerement l'Indignation de M. Varenne, son confrère : voulant aussi donner des preuves de son rèle, il arracha le brevet des mains du notaire, s'efforça de le déchirer, mais comme il était en parchemin, il échappe à l'audace du sieur Langlois M. Poncet n'avait pas prèté le serment de fidélité, la régale était ouverte, alors le Roi nommait a tous les canonicats. De quoi n'est pas capable un homme qui n'écoute que sa passion!
- Le jour de Paques, je me présental à la porte du chœur à l'heure des matines, toujours escorté de mes deux notaires, je sommai le grand chantre de m'installer pour commencer mon stage. Animé du même esprit que le sieur Varenne qui était alors le despote absolu du chapitre, il protesta contre ma demande, on me donna acte de tout, et je me retiral.
- M. de Saint-Florentin, ministre d'Étal, instruit de tous ces procédés par Monsieur I evêque en rendit compte à Sa Majesté, qui lui ordonna de notifier ses intentions au chapitre, en voic la teneur;

## « Messieurs.

I'ai reçu la lettre que vous m'aves écrite le 22 de ce mois, au sujet des raisons qui vous ont ergagés à vous opposer a la réception du sieur Simonnot dans un canonicat de votre Égase, auquel il a été nommé par le Roi. I en ai rendu compte à Sa Majesté qui a été d'autant plus surprise du peu d'égards que l'on a eu aux provisions qu'elle lui en avait fait expédier, que vous auriez dû commencer d'abord par vous conformer à ce qu'elles portaient. Elle m'a charge en consequence, de vous marquer d'instalier ledit sieur Simonnot dans ce canonical, se réservant de se faire rendre compte de la mantère dont les choses se sont passées et les

indécences qui se sont commises en cette occasion ; vous ne manquerez pas de me certifler de votre sommission à ce que je vous fais savoir des intentions de sa Majesté.

« Je suis, Messieurs, votre très affectionné serviteur,

Signé : St-Florestin,

a A Vertailles, le 28 avril 1753. »

- Cette lettre produisit l'effet que l'on en attendait : le chapitre, qui peu de jours auparavant croyait ne pouvoir m'admettre au canonicat, obéit ; la crainte fit disparaître tous les motifs de conscience, que la religion de ces Messieurs leur dictait.
- Madame la marquise de Rouverai, avec qui je conférai de la conduite du chapitre à mon égard, ainsi que de ma position n'ayant plus d'asile à moi dans la ville voulut que j'acceptasse sa table et un appartement chez elle. J'y etais fort tranquille, lorsqu'un ecclésiastique, appariteur du chapitre, vint m'avertir de m'y rendre. J'y allai, ces Messieurs étaient assemblés, on m'assigna ma place, je la pris et déclarai que j'entendas continuer mon stage, dont je fixais l'époque au jour que l'on m'avait refusé. Ceci donnalieu à une nouvelle querelle, on prétendit que n'ayant pas été reçu selon les us et coutumes ordinaires, je ne pouvais jouir des droits et émoluments attachés à la prébende. M. de Saint-Florentin, instruit de cette difficulte, écrivit une seconde fois au chapitre en ces termes :

## « Messieurs.

a Vous avez vu par la lettre que je vous at écrite, le 28 du mois d'avril dernier, que le Roi désirait que le sieur Simonnot fût installé dans le canonicat, auquel il avait été nommé par Sa Majesté : je sais que cette formalité a été

remplie de votre part, mas l'intention de Sa Majesté étant qu'il jouisse de tous les fruits, généralement quelconques qui peuvent ctre attachés à sa place, je vous en donne avis, afin qu'il ne lui soit fait à cet égard aucune difficulté et qu'il soit payé de tout ce qui peut naturellement lutres enir.

Je auis, Vessieurs, votre très affectionné serviteur.

Signé: St-Forestry.

18 juin 175 !

Cette lettre mit fin à toutes les tracasseries du chapiere On laissa M. Simonnot tranquille. Mais ce calme n'était que passager, et il essuya bientôt une nouvelle bourrasque, à propos de l'administration des sacrements.

La femme d'un tailleur nommé Jorry, étant tombée gravement malade, le curé de Sainte-Madeleine et ses vicaires se transportèrent plusieurs fois près d'elle mais ne purent jamais la déterminer à déclarer le nom du prêtre à qui elle s'était confessée. Fatigués de son obsunation, ils se retirèrent sans l'administrer. Aussitôt le Bailliage s'assemble et décrète de prise du corps le curé et ses vicaires. M. Poncet de la Rivière, se rend auprès de la malade, au milieu d'une foule énorme qu'il a peine à percer. Le sieur Jorry, « après avoir exclu de la chambre tout ceux que le desir de faire une scène y avait attirés, » se place au pied du lit et dit à sa femme : 6 Ma femme, tu dois l'obéissance à Monsieur de Troyes, comme ton évêque ; il exige de toi le nom de ton confesseur, mais moi je te défends de le lui déclarer. Je suis ton marı et tu dois m'obéir de preférence. »

Cette défense, dit M. Simonnot, fot pour cette femme un arrêt qui lui ferma absolument la bouche; la prélat etait éloquent, les carconstances étaient touchantes; aussi, au rapport de M. Duparque, supérieur du Grand Séminaire, qui était présent, lui fit-il l'exhortation la plus pathetique. Mais tout fut inutile, le prélat désolé se retira, et peu d'heures après la malade expira sans avoir été administrée.

Sur ces entrefaites, le sieur Jorry tomba malade à son tour et demanda les derniers sacrements.

« M. le curé de Sainte-Madeleine et ses vicaires, pour éviter les suites des décrets sétaient réfugies à Malines; la parouse était sans prêtres Monsieur l'évêque avait signifie au Bailliage que, vu les circonstances, on s'adresserait à lui seul pour tous les besoins de cette parouse, qu'il se chargeait d'y pourvoir en personne; il tint sa promesse, et à compter de ce moment nous vimes tous les jours ce digne prélat porter l'extrême-onction aux malades, leur administrer le saint Viatique, leur rendre de fréquentes vuites', spécialement à Jorry, à l'égard duquel sa charité et sou zèle restèrent sans succès, ce dont il était singulièrement affecté, beperant que je pourrais peut-être, comme son ancien pasteur, faire quelque impression sur l'esprit de ce moribond, il me proposa de le voir. J'y courus, Jorry était à deux doigts de la mort, cependant il avait toute sa connais-

Les Nouvelles ecclésiastiques du temps ne recontent pas precisément les faits de la même façon; ce qu'il y a de sûr c'est que la signature de M. Lévêque de Troyes figure sur les regestres de la parvisse de Sainte-Madeleine, en fin d'un certain nombre d'actes, dans la période du 13 décembre 1754 au 6 janvier 1755

sance : l'essaie d'en profiter pour le détermmer à donner à son évêque les preuves de la soumission qu'il lui devait. Persuade qu'il s'était confessé à un prêtre saus pouvoirs, je lui proposai de choisir entre tous les ecclesiastiques approuvés celui qu'il vondrait, et avec qui il réparerait la unlité de sa confession ; il ne me répond t, pendant une demi-heure que je passai avec lui, que ces paroles : e Je demande mes sacrements. > Aussi arrête dans ses sentiments que sa femme, il finil comme elle. Telle est la force du préjugé l'mais devant Dieu quelles en sont les suites ? La mort de Jorry fit un écial étonnant. Le Bailliage qui se tenait assemblé depuis huit jours, n'avait cesseé de faire des sommations à Monsieur l'évêque pour le contraindre à administrer ce malade. Il en élait venu jusqu'a arrêter que si cela ne s'exécutait pas dans les vingt-quatre heures, le prelat paierait trois mille livres sans déport, et, sur son refus, que des huisiers entéveraient des meubles jusqu'à concurrence de la somme. La sentence fut exécutee : on vendit à la Belle Croix, place publique, une partie des meubles du prélat limit jours après, le Roi l'exila a Merysur-Seine.1.

- « Comme j'avais paru chez Jorry, on ne me perdit point de vue, on m'assigna pour repondre devant M. le lieute-nant criminel sur les faits qui me seraient allegués; ne sachant de quoi il s'agissait, je comparus, et je fus très surpris de la lecture d'un procès-verba, signé de deux témoins qui attestaient que j'avais refusé les sacrements à Jorry Je m'inscrivis en faux, disant que n'étant ni curé, ni vicaire, ni desservant, je n'avais aucun droit d'administrer les sa-
- D'après les Nouvelles ecclésiastiques, le produit de la vente des meubles de M. Pencet de la Rivière s'éleva à 3 480 livres, mais comme a raison des frais à déd ure il fa lait 1000 à 1200 l pour parfaire le patement de l'amende, des saistes-arrêts furent aussibt pratiquées entre les mains des fermiers de l'évêche



crements sur la paroisse de la Madeleine que pour refuser, il faliait avoir droit de donner. Malgré ma rectamation, on envoya les pieces au Parlement qui me decreta de prise de corps; excédé de tant de verations, je pris le parti de me retirer à Avignon. Il y avait alors une grande fermentation dans les Parlements contre le clergé. M. Poncet, craignant que l'on ne m'arrêtât, me fit quitter l'habit ecclésiastique, et m'enjoignit de prendre un habit séculier; on me revêtit donc sous ses yeux et par son ordre d'un pourpoint vert, on me donna une perruque à bourse et une épée, et avec cet accontrement je me rendis à Lyon a

M Simonnot ne dit pas ce qu'il allait faire à Avignon mais nous savons qu'il était chargé d'une mission confidentielle, et dans le récit qu'il nous a laissé de son voyage en Provence il est question d'une malle, remplie d un ouvrage proscrit par les tribunaux, qui en dit là-dessus aussi long que le pourraient faire ses demi-confidences'.

Cette malle contenait évidemment l'édition de l'Instruction pastorale de Monseigneur l'evêque de Troyes, sur le schisme, instruction publiée par infraction à la déclaration du Roi du 2 septembre 1754, qui imposait



¹ Javais résolu, d't-i, de déposer ma mal e à Sens, mais je v'y connaissais personne à qui je pusse la confier, excepté le principal du college des Jésuites et je craignis de le comprometre. Toujours convainen qu'en pareilles circonstances, on est d'aulant plus caché qu'on se voile moins, je déposai tout simplement le nailot au bureau des carrosses à l'adresse de M. Poncel dans son exil, à Méry-sur-Seine. C'est suisi que je me débarrassei d'un fardeau qui depuis longtemps, me causait bien des tribulations (p. 124).

silence sur les mitières religieuses, et condamnée par le Parlement de Paris du 12 avril 1756 à être lacérée et brûtée. Ce qui nous autorise à faire cette supposition c'est que ladite instruction pastorale, donnée à Merysur-Seine, le 23 mars 1755 et imprimée sur 142 pages in-12, ne porte ni nom de l'eu ni date d'impression, qu'elle est précèdée d'une lettre de M. l'abbé de \*\*\* à M\*\*\* chevalier de Malte, et que M. Simonnot, parlant de faits relatifs à l'exil de Monsieur de Troyes, prend la qualification du chevalier de Malte.

Au surplus, ce n'était pas la seule qualification qu'il eût prise en voyage. Comme il était sous le coup d'une arrestation et qu'il avait toujours peur d'être trahi par la malle qu'il trainait derrière lui, il s'était affublé aussi, pour dérouter la police, du titre de chevalier de la Guerche, et les Jésuites qui lui servaient de chaperous tout le long de la route, et les maisons religieuses où il descendait ne le connaissaient que sous ce nom-là. Il le portait très bien, d'ailleurs, et si je ne craignais de sortir de mon cadre, je vous le montrerais à Lyon dépensant galement les vingt-cinq louis que lui avait envoyés M. de la Rivière, ou, à son retour à Pans, se promenant cinq heures durant au clair de la lune, pour se débarrasser d'un personnage qu'il avait rencontre dans la diligence d'Auxerre et qui, au bureau des voitares, était monté tranquillement derrière son carrosse.

Mais voici un passage de ses Souvenirs qui vous le fera connaître sous ce nouveau jour. Il avait une lettre de recommandation pour les dames du Saint-Sacrement, rue Cassette. Il y courut en arrivant.

 Une partie de la communauté vint au parloir, écrit-il. ma perruque à bourse, mon babit vert, mon épée et jout l'accoutrement amusa beaucoi pi ces dames ; l'entrevae se passa fort gaiement Deux jours apres, je quittai l'uniforme du chavalier de la Guerche, et sa qualité ; renns dans monétat naturel, on m'appela l'abbé de la Guerche. Je restai six mois cher cesdames logé dans une tres petite chambre extérieure. d'ou je ne sortais que pour aller au partoir et a la chapelle. M. Pavart, chanome et syndic de l'Église d'Orléans, aussi décrété de prise de corps, logeait avec moi. Ce digne eccléstastique, respectable par son esprit, son érudition et sa vertu, me faisant une sociése d'autant plus agréable, qu'in ctait plus spécialement marque au coin des Orléanais il maniart superiourement bien la parole, sa conversation était ecclesiastique ma s'intéressante : il excellait dans la repartie. Un jour il se trouva à dinar chez un prelat qui en regalait des autres ; pendant le repas on ménagea peu M. Poncet, à qui M. Pavart, était attaché. Ces propos le fatiguaient, mais comme il avait un tres grand appetit, sa mamere était d'abord de le bien satisfaire. Il ecouta tou , ne dit mot, souffrit, mangea et garda le silence jusqu'aucafe inclusivement. Bien reput n'attendant que les liqueurs. adressant la parele au maître de la maison, it fui dit avec un ton goguenard : « Mouseigneur, il y a longtemps que ion tre à boulets rouges sur M. Poncet que je respecte et aime infiniment. Le respect que je dois à Messeigneurs. ici présents, m'a fermé et me ferme encore la bouche » Le président qui lui connaissait la replique toujours pleine de sel, exigea de lui qu'il dit ce qu'il pensait. L'Orléanais qu'avait agacé cet ordre prit son chapeau, et se tournant vers les dix prolats qui avaient les youx fixes sur lui, il leur dit : Messeigneurs, pendant tout le diner, yous avez maitraité



Engina from UNIVERSITY OF WISCON 14 le respectable M. Poncet, voulez-vous que je vous disc ce qui en est? il y a un peu de jalousie dans votre fait, adieu. Messeigneurs, je ne suis qu'un prêtre du second ordre et vous êtes les princes de l'Église.

- · Monsieur de Laval\*, évêque d'Orleans, exilé à Montmorency, quitta sou évêché pour passer a Metz. M. Pavart l'apprit, alia le voir au lieu de son exil, et ne lui en dit rien : Monsieur d'Orléans croyant qu'il n'en était pas instruit, le lui dit comme une nouvelle « Monseigneur, lui repondit le brave Pavart, voilà le premier Montmurency, qui tourne le des l » Et il le quitta brusquement.
- r Tel était le digné ecc ésastique avec qui je coulais les jours de ma captivite, sans doute it contribuait beaucoup à en adoucir les peines. Madame des Anges, religieuse de la maison, fille d'une rare gaieté, un'appelait souvent à son parloir et une procurait tous les adoucissements dont elle était capable. M. le duc de Beauvilliers<sup>1</sup>, demeurait à la porte thu couvent, elle me procura sa commissance; insensiblement, il me prit en annité, je passas mes sources chez lui.
- « Cependant un sante salterait, non que j'eprouvasse aucun emui, mais c'étail l'effet d'une détention trop etroite et trop longue. Dans ces circonstances, un honnète gentilhomme du voismage vint me voir ; instruit de ma situation, il voulut que j'acceptasse et sa maison et sa table. I y passa dix-huit mois tant à la ville qu'à la campagne, avec tout e sorte d'agrements
- c Quoique je ne demeurasse plus à la maison du Saint-Sacrement, cependant je conservais avec Madam e des Anges une correspondance tres étroite ; a tous egards je le devais. Elle seule avait pourvu a tous mes besoins avec que delica-

Louis-Joseph de Montmorency Lava...

<sup>\*</sup> Paul-Hippolyte de Beauvilliurs, duc de Saint-Aighan, pair de France, membre de l'Académie française.

tesse de sent, ment qui donnaît un prix infini à ses bienfaits. Je n'etais pas l'unique objet de son zele, il s'étendait a tout. Nous étions cinq prêtres du diocese de Troyes, deux de celui d'Orléans, tous sous l'anatheme de la justice, sans asite dans Paris, absolument dépourvus. Nous trouvames tous, dans la charite ardente de cette digue religieuse, des secours aussi prompts qu'abondants. Son zèle également ingenieux et fécond à trouver des moveus, ne rencontrait point d'obstacles invincibles, son activite infatigable la randit celèbre dans tout le clergé : M. l'archevêque de Parls avait pour elle une estime toute spéciale. Le clergé était alors assemblé, il yeut peu de prélats qui ne s'empressassent de la voir, de faire sa connaissance, le Nonce même l'honorait souvent de sa visite. M. Poncet instruit de tout le bien qu'elle faisait à des prêtres qui lui étalent chers, cut bien désiré venir lui témoigner sa reconnaissance, mais les ordres du Roi le fixalent a Mery-sur-Seine. »

Il n'y resta pas longtemps, car à la suite de son Instruction postorale sur le schieme, il reçut l'ordre de se rendre a l'abbaye de Murbarch, en Alsace, et le 4 décembre 1757, il rentrait cans sa bonne ville épiscopale en vertu de l'edit solennel qui mettait à néant ous les decrets rendus contre les ecclésiastiques du royaume pour refus de sacrements.

Les Nouvelles ecclésiastiques racontent, au sujet du retour de M. Poncet, que le chap.tre avait défendu de sonner les cloches a grande volee. Cependant, ajoutent-elles, la grande sonnerie de la cathédrale se fit entendre, ainsi que les carillons de Saint-Étienne et de diverses paroisses; même, un feu de joie fut allumé devant la porte du palais épiscopal, mais il fut éteint tout de



suite par les ordres de M. Sémillard, probablement l'échevin de Troyes

On dit aussi que le Roi donna à M. Poncet une somme de 15,000 livres, pour le dédommager de la vente de son mobilier et des dépenses que lui avaient occasionnées son exil. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en janvier 1758, le Roi lui demanda de se démettre de l'évêché de Troyes contre sa nomination a l'évêche d'Aire, et qu'il résigna ses fonctions sans accepter l'échange qui lui était proposé. Il mourut à Paris en 1780

Quant à M. Simonnot, dont nous venous d'analyser les Sourentrs, il était écrit qu'il n'aurait ni trève ni repos. La querelle de la bulle était à peine finie, que la Révolution souffla le schisme dans l'Eglise de France Obligé de finir de nouveau devant la persécution, le Concordat lui rendit sa stalle de chanolne, mais pour quelques jours seulement. Dieu le rappela à 1 ii le 24 juin 1805,

111

Il ne faudrait pas croire que le départ de M. Poncet de la Rivière, en ramenant un peu de calme dans les esprits, ait mis fin au Jansénisme, dans le diocèse de Troyes La doctrine avait poussé des racines trop profondes pour disparaître ainsid'un jour à l'autre, d'autant



que le collège de l'Oratoire ne cessait de lui fournir de nouvelles recrues. Une des dernières fleurs du Jansénisme troyen, la plus belle de toutes sinon la dernière, celle qui jeta le plus d'éclat et répandit le plus de parfum, ce fut Grégoire-Pierre Herluison sur le compte duque pourtant Grosley, dans ses Troyens illustres, s'est montré si chiche de renseignements.

No dans le vieux faubourg Saint-Martin, le 4 novembre 175g, de parents qui n'avaient pour toute fortune qu'une nombreuse famille, Herluison n'en fit pasmoins ses letudes, au collège de sa ville, natale, grâce à la protection de M. Double, ancien curé de Saint-Martin, et de M Barral, évêque de Troyes. Ordonne prêtre, à l'âge de vingt trois ans, il fut vicaire pendant trois années environ Puis, s'étant mélé aux disputes que le bréviaire avait suscitées. Il se trouva en butte à des attaques qui le déterminirent à se retirer dans sa famille et à s'abstenir, jusqu'à sa mort, de toute fonction sacerdotale. Il habitait chez ses parents une pauvre ciambre. carrelée, beaucoup plus basse que le sol, et dans laquelle il ne faisait point de feu. Il prolita de ses loisirs pour étudier la théologie et les belles-lettres et apprit le grec et l'hébreu sans le secours d'aucun maître. I avait alors vingt-sert ans. Cependant il rompit le silence, en 1790, et publia un volume intitulé la Théologie réconcilièr avec le patriotisme où il établit, d'après les Pères de l'Église, que les nations ont le droit de se choisir le gouvernement qui leur convient. C'était, sins qu'on l'a remarqué, la doctrine de Jean-Jacques

TONE II

Rousseau, mais c'etait aussi la thèse que Daunou avait soutenue un an auparavant, dans le beau discours qu'il prononça à l'Oratoire.

Peu de temps après. M. Dubourg, cure de Saint-Benoist-sur-Seine, membre de la Société des amis de la Constitution, en la ville de Troyes, s'étant permis d'envoyer à l'Assemblee nationale une adresse où le célibat ecclesiastique était fort maltraite. Herluison lui répondit par six lettres rendues publiques ou il mit tout son savoir, toute son indignation, toute son élo-loquence. Je ne crois pas que la question du mariage

• Qu'on en juge par cotte lettre qui sert au quelque sorte de préface aux autres :

Yous êtes done, Monsieur, ennemi de notre liberto, car elle en a de deux sortes : coux qui la detestent et la décrient, à couse de l'abus que l'on on fait ; et ceux qui la déshonorent par l'abus qu'ils en fent : et ces dorniers ne sont ni les moins dangereux, ai les moins coupables. Vous server les amis de l'ancien despoisme mieux que ne l'ont su faire les plus vigoureux apologistes de la lyrannie. Yous justifiez, autant qu'il est en vous, leurs regrots et leurs murmuras. Vous leur donnes sujel da dire d'un ton insultant et avec un air de triumphe : Vollà dons un des fruits de cette Liberté tant vantée | Ede a ouvert des bouches dignes d'être relenues avec le mors et servées avec la bride ; je vous avous, Monsteur que vous nous feriez honte, si vous elles véritablement des nôtres; et que quelque décidé que soit mon patriotisme, j'en rougis presque, en pensent que vous vous donnez le nom de patriote. Je réclame au nom de tous les vrais patriotes contre cette usurpation, et je vous cite au tribunal du public comma un ennemi de la religion et de la patrie. Si la Sociéte des amis de la Constitution, qui yous a mis au nombre de ses membres, tres gratustement, comme vous la dites avec beaucoup



des prêtres, qui a donné lieu sous la Revolution à tant de controverses, ait jamais été traitée avec cette ampleur et cette verve. En lisant les lettres de M. Herkuison, je me rappelais celle que la Mère Agnès écrivait à M. Le Maître sur le mariage en genéral et celle que M. Le Camus, évêque de Grenoble, adressait à M. de Pont-

de vérité, vous a admis sans vous connaître, j'admire su facilité. J'al un reproche bien p.us sérieux à lui faire, si elle rous connaîssait evant voire admission : mais je me réserve le droit de lui dire ce qu'elle méritera, si elle garde dans son sein un empoisonneur public tel que vous. Cette accusation est grave, et comme c'est devant e public que je l'intente, le public exigera des preuves. Il les a entre les mains, elles sont contenues dans votre adresse à l'Assemblée nationale, et je m'engage à lui en faire sentir tonte la force.

Yous prendrez Monsieur, relutivement à cette occasion, te. parti que vous jugerez à propos, ou celui de me répondre ou relui de vous taire : dans l'un et l'autre cas je soutiendrai avec vigneur ce que j'avance avec confiance

Enneme d'une discipline très sainte, vous l'attaques avec les armes de la mauvaise soi. Détracteur de l'antiquité, vous vous afforces de rendre odieux ce q s'elle a de plus auguste et de plus vénérable. Interprete insidele de l'Écriture, vous tâches de la rendre complice de vois erreurs. Vil contempteur des Peres de l'Église, vous voudries faire tomber sur eux le mépris qui vous est du Agresseur impudent de la virginité, vous n'épargues rien pour la dés rouerer. Moraliste insâme, vous faites rougir ceux de vos lecteurs en qui il se trouve quelque pudeur. Apologiste de la plus honteuse de loutes les passions, vous déhites des principes qui en justifient tous les emportements et toutes les fureurs. Votre bouche est un closque qui exhète l'odeur de l'impureté. Heureusement vous étes un mauvais écrivain, car si aux principes d'une morale épicuriense vous joignies encore les charmes d'un heau style, il y sursit peu d'hommes aussi dangereux que vous

Mais le plus méprisable charlatan fait des dupes, et l'auteur le

château sur le meriage des prêtres en particulier! Car M. Herluison avait hérite, sur ce point comme sur beaucoup d'autres, des principes de Port-Royal. Il avait étud.é la chose à fond dans les Peres de l'Église et dans l'histoire ecclésiastique, et le célibat des prêtres que M. Dubourg représentait comme un objet de scandale, une cause de desordres, était pour lui « une loi de decence » en même temps qu'une affirire de discipline.

6 Celui-là, disait-il, connaît bien peu l'étendue des fonctions pastorales, qui croît qu'elles ne suffisent pas pour occuper un homme tout entier, et qui veut sur-

plus dégoûtant trouve des partisens. Je ne serais donc pas etenné que matgre tous les defants de votre style ridicule et huriesque, malgré la hience révoltante de vos opinious, malgre l'absurdité de vos raisonnements et la vanité de vos declamations, des lecteurs imprudents se laissessent séduire par votre écrit la prie donc ceux qui n'ent pas été indignés en le Lient, de suspendre leur jugement jusqu'à ce que je leur aie appris à le mettre à en juste valeur. Pour remplir cet objet, je vous adresserai, Monsieur, par la voie de l'impression une lettre la semaine prochaine, une seconde la semaine d'après, et ainsi de suite jusqu'à ce que j'eie complétement vengé les verités que vous avez si audameusement attoquées. Je souhaile que cette correction fraternelle vous soit utile. Dans ce désir, j'ai l'hounteur d'ètre.

Monsieur.

Votre très humble serviteur,

HERLVISON.

9 fórrior 1791.

• Quant au coré prétendu, il est vrai qu'il v'est marié devant le Saint-Sacrement pour plus grande selemnité, et qu'il del pour ses raisons que, puisque saint Pierre etait marie, il pouvait bleu en faire autant. » Port-Royal, 1, 1v, p. 563 charger de soins domestiques un pasteur qui n'est déjà plus a lui-même, par la multitude et la variété aussi bien que par l'importance de ses devoirs.

- « Un pasteur est le père des pauvres et des orphelins ; il doit employer à leur soulagement et les aumônes dont il est le dépositaire et son propre bien. S'il est environne d'une famille qui lui appartienne, sa charite va se concentrer dans sa maison. Il lui sera plus difficile de nouvrir trois enfants qui soient à lui que de soulager trente orphelius.
- « Permettre aux prêtres le mariage, c'est les inviter à entreprendre tout ce qui est nécessaire pour élever et établir des enfants. C'est les livrer aux occupations du commerce, aux tentations desrichesses, c'est les plonger dans les affaires du siècle
- a Un prêtre est le docteur et le défenseur de la ve rité, et quelquesois il en doit-être le martyr Il est le prédicateur de la justice, et il doit être prêt à se sacrisier lui-même pour en soutenir les intérêts. Il faut donc qu'il soit disposé à soussir les privations, les exils et la mort.
- · Pourquoi donc multiplier les liens déjà trop forts qui l'attachent à ses biens, a sa famille, à sa vie ? Pourquoi l'environner encore de tentations et de pièges, »
- Jai cité toute la première lettre de M. Herluison. Voici les conclusions de la sigième et dernière :
- Il serait aisé d'étendre ces raisons et d'y en ajouter de nouvelles. Je pourrais aussi vous demander si votre inten-

tion serait qu'un ecclésiastique se contentit. d'une somme de douze cents livres' pour élever une famille qui pourrait être tres nombreuse ; si après sa mort vous feries vivre les enfants et la veuve aux frau de l'Elat, ou si pour éviter ces mongruités vous voudriez que chaque pasteur eût un métier ou exerçat une profession quelconque, faisant ainsi de la charge pastorale l'accessoire d'un autre état qui absorberait la plus grande partie de son temps et de ses soins. Mais, je ne me suis proposé que d'examiner la théologie de votre écrit, et je laisse a d'autres le soin de discuter les inconvénients politiques de votre système pour relever succintement vos erreurs touchant l'état religieux; c'est par la que je terminerai ma critique.

a Enperal declare de la vertu la plus sublime, il était naturel que vous temoignassiez de l'horreur pour l'elat religieux dont elle est la base. Vous appelez retraite forcée celle des personnes qui ont renoncé au monde, comme vous avez appelé célibat forcé celui des ecclesiastiques. On voit dans octte expression la perversité de votre système, Your voulez faire entendre que les vœus qui consicrent l'homme à la chasteté, ou à un genre de vie qui la favorise, ne sont pas obligatoires, parce qu'ils ne sont pas libres N'est-il donc pas de la nature de tout engagement de produire une obligation : et en contractant une obligation. peut-on conserver la liberté légale, c'est-à-dire le droit de l'accomplir ou non 3 Mais une obligation quelconque, en astreignant à tel devoir par les liens de la justice, vinculo juris, détruit-elle le pouvoir naturei, la liberté qui fait que les actions de l'homme lui sont imputables ? En un mot une promesse qui tombe sur un objet qui n'est ni mauvais n impossible, ne produit-elle pas un devoir, et celai qui l'a faita n'est-il pas responsable de l'accomplissement de ce-



<sup>■</sup> C'elett le chiffre du trattement finé par l'Assemblée nationale

devoir ? Si vous aviez contracté une dette, il faudrait bien que vous la payassiez, et vous ne seriez pas recevable à en refuser le paiement sous prétexte que vous n'éles pas libre; car vous auriez le pouvoir de ne pas payer, ce qui constitue la liberté naturelle, mais vous n'en auriez pas le droit, ou autrement la liberté légale.

- « Ainsi crlui qui a fait vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance est tenu par la loi de la justice à l'accomplissement de ces devoirs, quoiqu'il ait le pouvoir naturel d'y être inlidele, et je ne croirai pas à la probité d'un casuiste qui lui declarera que son engagement n'est pas obligatoireparce qu'en ruinant la liberté naturelle on détruit la morale, qu'en niant la force obligatoire des promesses, on sape les fondements du droit, et que par cette double erreur, on onéantit les principes constitutifs de la société humaine
- Vous dites que la solitude religieuse, la retraite forcée, est un état violent pour l'homme
- « C'est un état violent pour les passions que l'homme doit combattre, parce que ce sont là ses vrais maux, mais favorable à la naissance et aux progrès des vertus qui sont ses vrais biens.
- Demeurer caché toute la vie n'est pas vivre : entre la mort et la retraile, entre le cloître et le tombeau, la différence est presque nuile.
- c Our, Monsieur, les monastères sont des tombeaux, les religieux sont des morts. En 1 plut à Dieu qu'on n'eût jamais vu ces morts sortir de leurs tombeaux I Leur retraite était édifiante, leur silence éloquent. Ils sont devenus moins estimés à proportion de ce qu'ils out respiré l'air extérieur. Le monde même qui avait respecté leur mémoire tant qu'ils étaient demeurés invisibles, a été scandalisé de les voir. Croyez-vous qu'il se scandalise même d'entendre un prêtre déclamer contre la retraite, la vie cachée et la fulte du monde? De moins scrupuleux en concluront que





vous ne crovez pas à l'Évangile, et que sous le nom de cure vous n'èles qu'un fripon en soutane ... »

Cette polémique n'etait pas pour plaire aux amis de la Constitution dont faisait partie le curé Dubourg Aussi M Herluison fut-it, quelque temps après, dénoncé comme suspect au tribunal révolutionnaire et contraint de chercher son salut dans la fuite. Il ne sortit de sa retraite qu'en 1796, pour concourir à la place de bibliothécaire de l'École centrale ou départementale qu'il obtint d'emblée. Encore fut-il frappé de destitution jusqu'en 1800, pour avoir prononcé un discours des plus violents contre la Terreur. Huit ans plus tard, il fut charge d'enseigner la rhetorique à l'École secondaire communale de Tri yes, et le a septembre 1807, il profita de la distribution des prix de cette école pour prononcer un discours admirable sur le fanatisme en visage au double point de vue religieux et philosophique.

• Qu'est ce donc que le fanatisme plulosophique, y lisons nous ? Plus nous écartons les fausses idées de ce vice, plus nous approchons de sa vraie notion. Une religion, avons-nous d.t. n'est pas coupable d'intolérance parce qu'elle pretend être se ile divine et salutaire. Mais il est une intolérance véritable et proprement dite, par laquelle une religion emploie la violence pour acquérir des su jots. La je ne trouve plus aucun caractère de divinité: l'y vois au contraire une profonde ignorance de la nature, des droitsel des effets de la religion. Quelques courtes réflexions vont donner du jour à cette pensée. La violence éclaire t-elle l'esprit ? gagne-t-elle le cœur ? tranqui lise-t-elle la cons cience ? Reprenons ces questions. La violence éclaire t elle

l'espr.t ? A peu près comme un coup de massue sert à dessiller les yeux. Ce que je n'ai pas pu voir à l'aide de reflexions solitaires, de sages entretiens, de savants écrits le verral-je mieux à l'éclat du fer ou à la lueur des feux ? Non sans doute. La violence est elle propre à gagner les cœurs? au contraire elle prévient, elle aliène, elle révolte : et celui qui extorque ainsi une profession de foi, réussira peut-être à faire un hypocrite, mais ne viendra jamais à bout de former un fidele. Or je demande à quoi bon forcer un homme de dire de bouche ce que son cœur désavoue? Est ce pour tromper Dieu ? Il faudrait aller jusque l'a pour sauver celui que l'on rend hypocrite. Mais que dis je tromper Dieu ? On ne trompe pas même les hommes. Enfin la violence tranquillise t-elle la conscience ! Quelle absurdité, dans le ministre d'une réligion quelconque, de ne faire ser vir cale dont il se dit le vengeur qu'a faire des malheureux! Cet homme, pourrait-on lui dire, à qui yous arrachez une confession de foi par des menaces ou des tourments non seulement vous ne le réconciliez pas avec le ciel, mais vous ne le mettez pas en paix avec lui même. Loin de purifier sa conscience, vous la soutliez encore par un mensonge : ioin d'y établir le cabne, yous y jetez les semences de l'inquiétude et du remords ; non ce n'est point ainsi que la vrais religion fact des conquêtes. Elle connact mieux l'homme et la manière de le gagner et quand elle a employe en vain ce q n est le plus capable d'eclairer, le loucher, de montrer le vrafbonhear ou fi est lelle laisse à lui même ce disciple indocile : ou plutôt elle le recommande à celui qui, ayant fait le cœur de l'homme, saura bien par où le prendre. La est la parrière du zéle. C'est là qu'il faut commencer à toérer ce qui fait gémir. Vous avez, à homme faible et borné. dans vos moyens, épuisé vos ressources, la parole l'exemple. les soins officieux, la libéralité, la générosité : l'objet de vos poursultes vous échappe se rit de vos efforts, insulte à

votre charité : la patience de Dieu et sa bonté envers les crrants sont alors pour vous un exemple et une leçon. »

Voilà pour le côté religieux du fanatisme Passons maintenant au côté philosophique.

 Quel vaste champ n'aurai-je pas à parcourir, si je voulais exposer ce qu'a fait la haine de la religion, à l'époque où se trouvant libre, elle nous a pleinement dévoile, non par des paroles seulement, mais encore plus par des netions, son genie et son caractere. Je renonce à cet avantage, pour m'en tenir à ce qui la distingue dans tous les temps ? Comparons donc ces soi-disant fleaux du fanatisme, ces hérauts de la tolérance, avec leurs adversaires. Ils se plaignent de quelques hommes qui ont, disent-ils, persécuté leurs semblables en ce monde, pour les rendre heureux dans une autre vie. Et eux que font-ils ? Ils tourmentent leurs semblables en cette vic, sans leur rien promettre pour l'autre. le suppose, si vous le voulez, libres-penseurs que vous étes des hommes d'un génie transcendant, et que, comparés avec vous, nous ne sommes que des idiots ; que vous planez comme des aigles au-dessus des images dont le bruit et les éclats nous épouvantent ; que vous êtes affranchia des prejugés dont nous sommes esclaves. Je suppose encore que lous vos efforts ne tentent qu'à vous éclairer, qu à vous desabuser, qu'à nous élever jusqu'à votre région sublime, si nos âmes ne sont pas pour cela trop matérielles et trop. pesantes

Vous voulez nous éclairer? Mais permettez-moi de vous demander d'abord si vous en prenez le moyen? Les dénominations injurieuses, les épithetes outrageantes, les mépris affectés, les apostrophes mortifiantes, le ridicule dont vous couvrez nos actions, le fiel que vous repandez sur les objets de notre véneration, qu'y a-t-il dans tout cela de lumineux

et de persuasif? Quand vous nous aurez avec autant d'élégance que de politesse, appelés caffards ou cagots, quand vous nous aurez décorés, avec autant d'amabilité que de goût, du nom de fanatiques, en pénétrerons-nous mieux les graves raisons de votre aversion; en sentirons-nous moins les motifs de notre croyance? Vous qui savez de si grandes et si belles choses, ne savez-vous pas que ce n'est pas ainsi que l'on gagne les hommes?.....

« Ce n'est pas tout. Je suppose, ce que je suis loin de croire, que la religion est une folie. Si cependant elle fait le bonheur des hommes, pourquoi voulez-vous la leurôter? Ce sont là, dites-vous avec dedain, les hochets de l'enfance Hommes privi égies, hommes au-dessus de la mes ure commune de l'humanité, je révère, en m'humiliant, votre éminente raison. Mais si nous ne sommes, nous autres, que des enfants qui s'amusent, pourquoi nous arrachez vous ce qui fait notre joie surtout n'ayant rien de meilleur à nous donner? Vous reprochez à vos ennemis de vouloir troubler. votre sécurité, et vous les contrariez, dites-vous, par représailles. Par représailles ? Ah! c'est donc une guerre que vous faites? Vous ne parlez plus d'éclairer, de désabuser, vous ne tenez plus le langage de la bienveillance : celui de la vengeance en a pris la place. Vous n'êtes plus, comme vous le disiez, des bienfaiteurs, vous êtes des ennemis; mais avec cette différence entre vous et les objets de votre haine, qu'ils n'en veulent à voire bonheur que par la persuation où ils sont qu'il est faux et pernicieux, et que you en voulez au leur, guoigne vous le temez pour innocent

Et M. Herluison conclusit de lout ceci, que l'instruction est le plus puissant préservatif contre le fanatisme Sans doute, ajoutait il, elle doit varier dans son étendue, selon la capacité et la vocation des sujets, « Mais,

outre que les connaissances doivent être portees aussi lom qu'il est possible dans ceux qui sont des inés à l'instruction des autres ; putre qu'il serait honteux à ceux qui ont donné les plus belles années de leur vie à l'étude des lettres humaines, de n'être pas plus instruits que le vulgaire en matiere de religion, l'instruction solide et luminouse est- un bien nécessaire à tous les hommes, ne fut-ce que pour ne pas tomber dans l'un des deux genres de fauatisme dont il vient d'être parlé. Il y a donc bien peu de sagesse dans certains déclamateurs, qui appellent leçons de fanatisme, l'instruction publique. Un poète chrétien appelle la théologie Doctafides, la fei éclairée. Plus en effet ceux qui croient connaîtront les motifs de leur foi, plus ils y seront attachés, et mieux aussi ils trouveront les moveus de la propager et de la répandre. C'est ainsi que la religion repandra dans le monde les bleafaits dont elle est ja source; bienfaits qui font l'admiration de tous ceux qui la connaissent, et le bonheur de to is ceux qui l'aiment »

Docta fides! je retiens le mot, car il pourrait servir d'épigraphe à la vie de M. Herluson. Je ne vois personne, parmi les théologiens de la fin du dix-huitième siecle, dont la foi ait été aussi large, aussi éclairée que la sienne. En transcrivant les passages que je viens de citer de son heau discours, je songeais involontairement à M. Royer-Collard tenant tête aux Jacobins du conseil des Ging-Cents.

Sans compter, qu'en y regardant de près, on découvrirait entre ces deux hom nes, issus de la même pro-



vince, plus d'un lien de parenté morale. D'abord ils ont reçu les mêmes principes et traverse les mêmes orages; ensuite ils se rattachent par le culte des belles lettres au Jansénisme des grands jours. La seule chose qui les distingue l'un de l'autre, c'est le style. M Herluison avait la phrase courte et serrée des écrivains de son temps. M. Royer Collard avait garde la forme littéraire du grand siècle. Question de goût tout simplement. A part cela, il est clair qu'ils sont de la même lignée et qu'ils ont la même philosophre

Le Cours d'études de M. Herluison est demeuré celebre à Troyes. Comme bibliothecaire de la ville, le fait d'avoir classé plus de 80,000 volumes provenant de la bibliothèque des Pithou et surtout de la belle collection du président Bouhier', lui constitue des titres eternels à la gratitude de tous les travailleurs. Sa dissertation que lui valut le prix au concours avait établi qu'il avait des connaissances très étendues , la façon dont il classa la bibliothèque prouva l'excellence de sa métLode . Quel dommage que ceste bibliothèque, si riche en ellemême, soit si misérablement installée dans la vieille abbaye de Sant-Loup! L'immense salle où elle est rangée croule de toutes parts, l'air passe à travers le plancher vermoulu, et on a dû l'étayer nagaère avec d'énormes poteaux. Malgré tout, le coup d'œil que présente cette salle est ençore tres imposant. Figurezvous qu'elle a plus de cent mêtres de long sur yingt

Cette codection formait le fonds de la b.b.iotheque de l'ancienne abbaye de Clairvaux.

mètres de large, et que du haut en bas, sur une hauteur de douze à quipze mètres, les livres sont superposés saus qu'aucune galerie circulaire vienne rompre la ligne. Deux échelles monumentales supportées par de grosses roues en cuivre courent d'un bout à l'autre de la salle pour les besoins du service, mais ces besoins sont extrêmement rares, car, horaus trois ou quatre savants du pays, qui de loin en loin v font des recherches, il n y a guere que les visiteurs étrangers qui daignent franchir le seuil de la Bibliothèque. Les trois quarts de la population troyenne la regardent comme un sanchuaire interdit aux profanes. En sorte qu'on pourrait dire des l'esors qu'elle enferme ce que Voltaire disait des hymnes de Lefranc de Pompignan : sacrès ils sont, car personne n'y touche.

Sainte-Bruve y a découvert des documents précieux pour son histoire de *Port-Royal*. C'est de là que je compte tirer à mon jour la plupart des renseignements qui me soit nécessaires pour écrire l'histoire de l'école de Rhynwick.

Il y a dans le cabinet provisoire du bibliothécaire je dis provisoire paice qu'on est entrain de reconstruire la Bibliothèque — un joli petit portrait gravé de M Herluison. En le regardant, ma première impression fut qu'il avait un faux air d'André Chénier. La figure

L'est dans cette suitaque se trouvent les quature panneaux de vitraux, punts par Linard Gauthier en 1621 et représentant, entre autres choses, l'arrivée de Henri IV à Troyes. Ces vitraux passent à juste titre pour des merveilles incomparables

est douce et l'aspect chagrin Pourtant il est plus vieux sur ce portrait que le poète de la Jeune captive, et il ne faudrait pas croire que ce fut un triste M. Herluison, au contraire, était rempli de cette belle et bonne humeur que nos Messieurs regardaient comme une vertu et qu'ils possédaient presque tous à un si haut degré li ne s'était pas contenté de la célébrer lui-même dans un de ses meilleurs discours, on en trouve la marque dans tous ses écrits, surtout dans ses polemiques, car il aimait son franc parler et savait dire très librement ce qu'il pensait.

Cet excès de franchise lui avait même coûté assez cher, mais, comme il le dit quelque part, il n'entendant men aux leçons de prudence et il s'était toujours figuré « que les compliments, les flagorneries, la politique des courtisans, la gêne et la contrainte devaient se trouver sous le despotisme, et qu'au contraire l'ai sance et la franchise étaient l'apanage de la liberté » Il mourat à cinquante-deux ans épuisé par les privations de sa jeunesse et aussi par le travail acharné, continu, auquel il soumettait son corps et son esprit. On raconte que M de Boulogne, alors évêque de Troyes, défendit aux séminaristes qui avaient suivi le cours de rhétorique de M. Herlutson d'aller prier sur son cercueil, sous pretexte qu'il avait la réputation d'être janséniste.

Cette interdiction fut vivement blàmée par la population qui n'avait pour M. Herluison que des sentiments d'estime et de respect, car, s'il était janséniste de cœur et d'éducation il avait soin de se garder des

vaines disputes théologiques. Le seul livre où ses doctrines augustiniennes se soient fait jour est celui qui a pour l'ître la Religion révelée\*. Encore ne fut-il publié qu'après sa mort. Vers la fin de sa vie, il s'était adonné presque exclusivement à des travaux bibliographiques et litteraires, et l'un de ses derniers ouvrages fut une reponse fort spirituelle au proverbe désobligeant qui dit que quatre-vingt-dix-neuf moutons et un Champenois font cent bêtes. ( etteréponse, parue sous la forme d'un discours, lui fournit l'occasion de passer en revue tous les hommes de valeur qui ont honoré dans tous les genres la Champagne pouilleuse, et il faut voir avecquel orgue,! il parle de Gerson a le plus estimé et le plus estimable docteur du quatorzième siècie : » de Llémangis « le plus zélé et le plus eloquent ennemi des abus qui regnaient dans le quinzième siècle ; » du docteur Almain « qui pr.1 la defense de Louis XII contre le pape Jules II, dans un temps où l'on ne connaissait point de bornes à la puissance pontificale ; » de Pierre Pithou « qui donna aux libertés de l'Église gallicane un texte qui devint loi » ; d'Edouard Richer v le fleau de l'ultramontanisme; » etc., etc. Car ce pays a de plaines. arides et de terres ingrates, » qui a donné naissance à deux papes, était sous l'ancien régime la citadelle du

De la Religion révelée ou de la nécessité, des caractères et de l'authenticité de la révolution, tel est le titro de cet ouvrage possitume qui passe avec raison pour l'ouvrage le plus con siderable et a, plus sotide de M. Herkuison. Je ne suis si M. Reuen en a jamais eu connaissance, mais j'aurus aime le voir le refulci dans ses Ecangites, il en vuluit la poine.

gallicanisme, et l'on est fier, quand on passe dans les rues de Troyes, de voir s'étaler, sur les plaques indicatives, des noms qui rappellent les grandes luttes du pouvoir civil contre les empiétements de l'a storité ecclésiastique. Cela vous console des honteuses capitulations de nos jours

Puisque l'on reconstruit la Bibliothèque de Troyes, la vitle devrait bien ériger, dans la cour, un monument à M. Herkuison. Il fut si modeste, que je me contenterais de son buste. On mettrait dessous les mots latins dont M. Thiers s'est fait une si noble devise. Patriam dilexit, verttatem coluit, et ses manes seraient heureux.

TOME II 12

## CHAPITRE IV

La vic et les œuvres de M. Royer-Collard. Son village Angélique-Perpétue Collard, sa mère. natal, sa famille - Ses études chez les Doctrinaires. - Son inscript.oo au barreau de Paris. -- Son passage à l'Hôtel-de-Yille. --Son discours sur la liberté des cultes au Conseil des Cinq-Cents. - Le coup d'État du 18 fructidor. - Comment M. Royer-Collard deviat philosophe. — M. de Fontanes et M. Joubert. — Leur haison à la fin du dix-huitieme siècle. - L'éloge de Washington par VI. de Fontanes. - Il est nommé grand-maître le l'Université — M. Joubert à la tôte du conseil de l'instruction publique. Opinion de M. de Fontanes sur Voltaire et Rousseau. — MM. Laromiguière et Royer-Collard professours de philosophie. - Le droit divin, d'apres M. Royer-Collard, - Ce qu'il appelait « le ministre de la Providence ». - M. Royer Collard et Thomas Reid. - La philosophie de Locke et de Hume. - Parallèle entre Thomas Reid et M. Royer-Collard. -Comme quoi toutes ecoles s'accordent en un seul point. --Les idéalistes et les sceptiques. - Les depréciateurs de la nature humaine - La théorie des idees considérées comme images intermediaires. - Thomas Reid admirateur d'Arnauld. Le rôle politique de M. Royer-Gollard. - Royaliste quand même. Les Jésuites sous la Restauration. — La loi sur les pensions ecclésiat ques et la loi sur le sacrilège — La loi est elle athée. ? — Le Concordat de 1801 jugé par M. Jean Wallon, — Une erreur de M. Lan Irey. — La vie privée de M. Royer Collard. — Un moi de Fontenelle — Les amis de M. Royer-Collard — Ses goûts de campagnard. — Son intérieur, sa bibliothèque. — Sa religion junséniste. — Sa dermère maladie. — Ses dermers moments, sa mort.

ï

Les biographes de M. Royer-Collard ne m'auraient rien laissé à dire sur la vie de ce grand homme, s'ils l'avaient étudiée au point de vue spécial qui est le mien, à l'aide des documents mis au jour en ces dermères années. Heureusement qu'il y a toujours à glaner dans le champ de l'histoire, et que MM, de Barante et Philippe ont négligé, involontairement ou à dessein, d'examiner la vie de M. Royer-Collard sous le côté janséniste Cela me rend la tâche plus agréable et plus facile. Au lieu de m'en tenir à des particularités qui fatalement auraient rétréci mon sujet, je vais pouvoir rechercher complaisamment, tout à mon aise, dans sa vie publique et privée, les affinités de nature et d'éducation, les rapports d'école que M. Royer-Collard eut avec nos Messieurs et ceux de leur lignée.

« Savez-vous bien, disat-il un jour à Sainte-Beuve qui loi parlait de Port-Royal, qu'il n y a que vous et moi en ce temps-ci pour nous occuper de telles C'était peut-être exagéré, mais en tenant choses ! » le mot pour juste, il est certain que, si l'illustre critique ne nous l'avait rapporté avec deux ou trois autres plus typiques encore, beauco ip de gens ne se seraient jamais doutés que M. Royer-Collard avait des sentiments jansénistes. Car il ne lui arriva qu'une ou deux fois, dans sa longue et glor euse carrière, de parler publiquement de Port-Royal, et encore d'une façon tout à fai, incidente et pour ainsi dire fortuite. La première fors, c etait dans son cours sur Thomas Reid. Le puilosophe écossais, ayant excepte le grand Arnauld des philosophes dont il réfutait la théorie des idees considérees comme images intermed aires, M. Royer Collard s'était emparé avec joie de cette exception pour rendre hommage au géme d'Arnauld et à la rectitude de sonjugement. La seconde fois, c'était dans une solennité de l'Académie française On venait de faire l'éloge de Port-Royal, a Il applandit avec émotion, neus dit M de Rémusat, à l'éloge éloquent de cette élite immortelle d'honnêtes gens et de bons écrivains', »

A part ces deux circonstances mémorables, je n'en vois pas d'autres où il nous ait donné des marques publiques de sa religion janséniste. Et pourtant en peut dire qu'il avait au plus haut degré le

I Discours de réception à l'Academie française

culte des àmes et des idées de Port-Royal. Pourquoi s'en étonner, d'ailleurs? N'est-1 pas tout naturel qu'un homme dont l'enfance s'est écoulée dans le milieu chretien de Sompuis' ait garde à tout jamais l'empreinte des habitudes contractées, de l'education reque? M Royer-Collard avait conservé de son village natal un si profond souvenir, que, lorsqu'il devint avocat au Parlement de Paris, il se fit inscrire au barreau sous le nom de Royer de Sompuis. Ce n'est que pendant la Terreur, et pour mieux échapper aux sbires de la Montagne, qu'il ajouta à son nom patronymique celui de sa mère. Il ne pouvait choisir un meilleur bouclier. On raconte, en effet, que le procureur-avadic de Vitry, chargé d'arrêter M. Royer-Collard qui s'était réfugié dans le district, fut frappé d'un tel respect à la vue de sa mère, qu'il s'écria en sortant de chez elle : v J etais venu avec le projet de sauver son fils sans exposer ma tête; à présent je monterais pour elle sur l'échafand, »

Angélique-Perpétue Collard etait le quatrième enfant de Louis Collard, notaire à Métiercelin. On lui avait donné le prénom d'Angélique, en mémoire de la Mère Augélique Arnauld, pour laquelle sa fain île professa tune grande admiration. Elle avait passé une partie de sa jeunesse, à Paris, chez son oncle Paul, après qu'il cût quitté le seminaire de Troyes C'etait, au dire de M. Philippe, une femme d'une intelligence d'elite.

Voir su tome re, la chap. Il de cet ouvrage.

Elle avait une physionomie fine, johe et très expressive, avec des yeux bleus pleins de douceur. Mariée à vingt huit ans à Antoine Royer gros cultivateur de Sompuis, elle porta toute sa vie son costume villageois, ses bonnets simples à bandes plates et empesées.

Elle avait eu quatre enfants dont deux seulement survecurent ; Pierre-Paul, notre Royer-Collard, et Antoine-Athanase, qui se fit une réputation dans la médecine.

Elle avait destiné le premier à l'état ecclésiastique et le second à l'agriculture. Aucun d'eux ne realisa ses espérances. Elle en conçut d'abord quelque chagrin, mais elle s'en consola plus tard quand elle vit l'emploi qu'ils faisaient de leurs facultes intellectuelles. Elle mourut, en 1804, en orient de sainteté, et les femmes du pays se disputèrent l'honneur de porter son corps à l'église

П

Pierre Paul, né le 2t juin 1763, fut placé à douze ans au collège des Doctrinaires de Chaumont que dirigeait son ancle Paul, deuxième du nom De là il fut envoyé à Saint-Omer, où d'élève il devint novice, et fut chargé comme tel d'un cours de mathématiques.

Au bout de deux ans, il passa de Saint-Omer à

Moulins; en dernier hou il vint à Paris, où il fut recuà bras ouverts dans la maison centrale de la Doctrine chrétienne qui était située tout au haut de la rue des Fossés-Saint-Victor, c'est-à-dire en plein quartier janséniste. Mais il s'apercut bientôt qu'il n'avait pas la vocation. Comme on ne faisait pas de vœux chez les Doctrinaires. il put se retirer librement et après un stage de courte durée, chez un de ses parents, M. Royer de Vaugency, lequel était procureur au Parlement, il se fit recevoir avocat. On était en 1789. Les idées nouvelles avaient fini par gagner tous les cœurs, du haut en bas de l'échelle sociale, M. Royer Collard embrassa la cause de la Révolution ; il fit même partie de la première municipalité de Paris avec Bailly et Camille Desmoulins, mais il ne tarda pas à se séparer des hommes qui déshonoraient la liberté par leurs violences, et son premier soin, passé le règne des terroristes, fut de réclamer la liberté des cultes dans le Conseil des Cinq Cents où ses concitoyens l'avaient envoyé.

Nous avons le discours qu'il prononça dans cette circonstance. C'est un des plus beaux qui soient tombés de ses lèvres d'or. Mais pour se faire une idée de l'impression qu'il produisit sur l'esprit du Conseil, il faut se rappeler que l'exercice du culte était interdit depuis plusieurs années et que les prêtres, assermentés ou non, étaient pourchassés comme des bêtes fauves. L'article 354 de la Constitution portait b.en que « nul

Le as meetdor an V (14 juillet 179;.)

ne pouvait être empêché d'axercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il avait choisi », mais cet article était demeuré à l'état de lettre morte, grâce à l'esprit d'intolerance et d'irréligion du Directoire. La majorité du Conseil des Cinq-Cents, recrutée parmi l'arrière-ban des Conventionnels, regardait le catholicisme comme une quantité négligeable, ne se doutant même pas que l'idée de Dieu qu'on avast perséculée sous toutes les formes, avait pu se réfugier au fond des consciences. Anssi, lorsque M. Royer-Collard s'écria que la religion. catholique était la base de la morale populaire et qu'apres avoir survécu à la monarchie dont elle avait précédé la naissance elle venait de triompher de la tyrannie révolutionnaire, il y eut dans la salle un mourement de stupéfaction d'autant plus compréhensible. que c'était la première fois, depuis les grandes discussions de l'Assemblée constituante, qu'un homme politique osait faire à la tribune l'appliagie de la religion c'irétionne. Il est vrai qu'un mois avant, M. Camille Jordan avait, dans un rapport mémorable, proposé une loi qui déclarait l'entière liberté des cultes, mais ce n'était là qu'un acte de courage et de bon sens politique. Le d scours de M. Royer-Collard etait avant tout un acte de foi. C'était le langage d'un revenant de la Terreur, qui avait été persécuté pour ses convictions, et qui, tout en défendant la religion catholique, défendait ses propres croyances.

Qu'on lise attentivement les lignes suivantes, je n'en connais pas de plus éloquentes dans les Sermons de

Bossnet M. Royer-Collard commença d'abord par déclarer que la multitude a un impérieux besoin de croire. de s'élancer dans l'avenir, d'étendre ses espérances et ses craintes au delà des bornes du monde physique et de la vie humaine. Puis, après avoir établi que la destruction du catholicisme ne pourrait s'opérer que de deux manières ou par l'anéantissement de tout principe religieux ou par l'établissement d'une religion nouvelle qui deviendrait aussi la religion de la majorité, il s'écria:

- · Mais, si les principes religieux sont inhérents à notre nature, en telle sorte que nous ne puissions pas, même par la pensée en séparer l'existence des sociétés civiles, où estelle, cette religion plus digne, si l'on veut, que la religion catholique, de la protection des lois, et prête à s'élever triomphante sur ses ruines ! O yous qui, dans la profondeur de votre Ineptie, prétendriez substituer aux enseignements et aux dogmes d'une religion que dix-huit siècles out couverte de leur vénérable poussière : qui prétendriez, dis-je, y substituer je ne sais quelles nauseries philosophiques, je ne sais quelle métaphysique inaccoutumée, froide conception d'un égoïsme antisocial ; savez vous ce que c'est qu'une religion? avez-vous dénombré, selon la magnifique expression de Montesquieu, les innombrables fils par lesquels elle nous attache? Mais non ; cest un but different qui vous att.rc; et sous le voile transparent de la religion de Robespierre, vous laissez apercevoir qu'il s'agit de rallier une secte politique, et non de fonder une secto religiouse.
- Cependant, représentants du peuple, dans la nécessité de l'alternative que j'ai présentée, si c'est la plus insensée comme la plus coupable des espérances, que celle de dé-

trure une religion généralement et depuis longtemps adoptée par le penple, il est évident que le gouvernement qui s'obstinerait a la prosence courrait le risque d'en être lui-même détruit, sinon par la violence insurrectionnelle, au moins par l'effet plus lent, mais plus sur des mécon tentements publics.

« Une nation n'est pas impunément troublée, offensée dans ses opinions religiouses : et comme leur autorité est supérieure à toutes les autres autorités, comme les craintes qu'elles inspirent l'emportent sur toutes les autres craintes, il est impossible que ce ressort, imprudemment comprimé, ne reagisse avec plus de force contre le gouvernement compresseur. »

Ces principes posés il démontra, l'histoire à la main, que l'intérêt du gouvernement républicain lui prescrivant d'organiser la liberte des cultes dans le sens de la plus grande extension qu'elle pût recevoir, en s'arrêtant seulement aux limites que la Constitution a posées; il n'apercevait, disait-il, qu'une chance ouverte au rétablissement de la paix publique : celle de la liberté, de la confiance et de la justice. Enfin, comme pour exciter la prise du Conseil, voici le tableau qu'il traça de l'Église de France.

• Elle n'est plus, cette antique corporation qui, sous le nom de cleigé de France, propriétaire d'une partie des revenus fonciers de l'État, soule depositaire de l'enseigne ment public, tantôt alliée, tantôt rivale de la puissance séculière, formait encore un des ordres de la constitution monarchique. Elle a perdu dans la Révolution la vie politique et civile; ses membres dissous ont essayé une guerre d'extermination qui en a détruit un grand nombre. Parmi

ceux qui survivent, les uns languissent encore dans l'exit ; les autres, qui ont échappé au bannissement et aux massacres sont maintenant dispersés dans les cachois de la France, ou épars sur son territoire, disputant la pitié publique à l'indigent qu'ils ont nourri, exposés aux menaces et aux outrages des agents exécutifs a qui des instructions spéciales enjoignent de désoler leur patience. Certes, ce scrait la plus cirange des inconsequences, comme la plus atroce des dérisions, de les accuser de ce qu'ils furent dans ce qu'ils sont, et de soulever contre eux le souvenir d'une puissance si complètement évanouie, pour l'appeler aujourd'hut à la solution des questions législatives dont ils sont l'objet.

Ce discours de M. Royer-Collard eut le don de réveiller les passions antireligieuses des révolutionnaires et fit dresser l'oreille au Directoire qui, loin de tirer profit de la leçon qui lui était donnée ne songea qu'à en tirer vengeance. Tant il est vrai que les politiques ont été rarement des philosophes, comme le remarque M. de Rémusat. Ce n'est pourtant pas d'hier que Platon a écrit dans sa République : « Aussi longtemps que la puissance politique et la philosophie ne marcheront pas ensemble, il n'y aura point de remèdes aux maux qui désolent les États, ni même à ceux du genre humain ».

Le conseil des Cinq Cents vota la liberté des cultes sous la pression de l'opinion publique dont M. Royer-Collard n'avait été que l'éloquent interprète, mais quelque temps après, le Directoire sit le coup d'État du

République, liv. V.

dix-huit fructidor sous prélexte de mâter la réaction. M. Royer-Collard fut naturellement parmi les victimes, Mais on n'osa pas le déporter : on se contenta d'annuler son élection. C'était lui faire de nouveaux loisirs. Il les employa dans l'étude de la philosophie qu'il avait négligée jusque-là pour les sciences et pour la politique proprement dite Comment un esprit aussi profond que le sien n'aurait-il pas été poussé vers la philosophie par le flot des événements? Si Volney avait attendu quelques années, il n'aurai, pas eu besoin, pour écrire les Rumes, d'aller jusqu'en Egypte interroger le sphinx du désert. Il naurait eu qu'à regarder autour de lui pour être effrayé de la marche du temps et de l'œuvre des révolutions. Que restait-il, à la fin du dix-huitième siècle, de l'édifice social si laborieu sement élevé par la monarchie française? Un souvenir mélé de regrets. La fureur des hommes, mille fois plus terrible que celle des éléments, avait fait table rase des traditions, des lois, des coutumes les plus anciennes et les plus respectables. Et l'arbre de la liberté, avant même d'avoir donné des fruits, avait été noyé dans le sang et dans les larmes des esprits génereux qui la vaient planté. li n'est donc pas étonnant que M. Royer-Collard et les vrais linéraux de son éco e aient tourné le dos à la République, après le dix hait fractidor, et que le salut de la France leur ait apparu dans un retour sérieux à la monarchie.

M. Royer-Collard était né dans une vieille maison qui avait donné l'hospitalité, en 1832, à Louis XIII revenant d'Allemagne. Ce souvenir de famille qu'il se plaisait à rappeler dans la conversation n'avait pas peu contribué à lui faire aimer la dynastie. D'alleurs la monarchie constitutionnelle, telle qu'elle avait fonctionné sous le règne débonnaire de Louis XVI, n'avait pas cessé, malgré les fautes commises en son nom, d'être le gouvernement idéal des hommes d'ordre et de progrès. Elle avait le mérite à leurs yeux de représenter des traditions séculaires, un long passé de glore, et d'avoir servi en quelque sorte de marraîne à la liberté naissante. La courte et tragique expérience qu'on en avait faite ne les avait donc pas dégoûtés de ce régime, lorsque le 18 fructidor acheva de les convertir.

Nous verrons plus ard comment M. Royer-Collard comprit son rôle de royaliste, quand le malheur des temps ent ramené les Bourbons En attendant, il lui fallut doubler une étape à laquelle il n'avait jamais songé et que personne n'avait prévue Je veux parler du Consulat et de l'Empire. Ce fut M. de Fontanes qui lui en fournit les moyens.

П

M. de Fontanes, sans avoir jamais éte du parti, avait, sinon des tendances, du moins des sympathies marquées pour le Jansénisme dont M. Royer-Collard était alors le plus noble représentant.

D'abord, il était allié par sa mère aux Fourquevaux de Toulouse, et nous avons vu quel rôle joua l'abbé Fourquevaux dans les affaires de la Bulle¹; ensuite, il avait été élevé chez les Oratoriens de Niort², et nous n'avons plus besoin d'établir que l'Oratoire était entaché de Jansénisme, enfin, il s'était lié de bonne heurs avec Joubert qui, plus âgé que lui de quelques années, avait inconsciemment sucé « le lait de la louve » chez les Pères de la Doctrine chrétienne de Toulouse. Ajoutez à cela que c'est Joubert qui maria M. de Fontanes, et vous aurez une idée des relations qui s'établirent à la fin du dix huitième siècle entre ces deux nobles esprits.

M Paul de Raynal, à qui nous devons de nous avoir révélé la piété touchante de madame de Beaumont pour Port-Royal, a mis tout récemment au jour la correspondance de M. de Fontanes avec Joubert, de 1785 à 1809. Ces lettres sont fort instructives. Elles m'ont expliqué des choses que je p'aurais jamais devinées sans elles, notamment les changements profonds qui se firent, durant cette période, non-seulement dans les idées mais dans la condition sociale de M. de Fontanes. En 1785, par exemple, il vivait chichement en

<sup>1</sup> Voir le tome 1st, p. 79 de cet ouvrage.

Le collège de Niert datait de 1717. Ge fut, au dire de M. Paul Lellemand, un des rares collèges où l'Oratoire gagna quelques bénéfices: En 1774 il y a 1545 livres de revenu net atteignant en 1778, la somme de 2062 livres. M. de Fontanes était au collège à cotte epoque-là. (Voyes l'Histoire de l'Éducation dans l'ancien Oratoire de France, p. 104.)

Angleterre ou il était allé queter des souscriptions pour une revue qu'il révait de sonder avec Joubert. En 1809, il était sénateur et grand maître de 1 Université.

Par quel secret ressort, par quel enchaînement, le ciet, comme dit Racine, avait-il conduit ce grand evénement? C'est ce que nous apprend le livre de M. Paul de Raynal<sup>4</sup>. Si j'entre dans ces détails biographiques qui concernent d'autres vies que celle de mon héros, c'est qu'ils prouvent une fois de plus que les trois quarts des hommes doivent eur position autant à leurs amitiés qu'à leur talent ou à leur caractère, et que la fortune de M. de Fontanes fut le commencement de celle de M. Royer-Collard

Le dix-huit fructidor avant obligé M. de Fontanes a se réfugier en Angleterre. Mais il s'était vite fatigue de l'exil, et nous le retrouvons, vers le mois de juillet 1798, dans le petit salon de la sœur de Bonaparte, qu'il voyait souvent en cachette. Madame Bachiocchi lui témoignait, en effet, beaucoup d'affection depuis la femeuse lettre qu'il avait écrite dans le Mémorial au glorieux chef de l'armée d'Italie. Après le coup d'Etat de brumaire, Bonaparte s'empressa de le rayer de la liste des déportés et, pour le remercier d'avoir éte non prophète<sup>1</sup>, il le chargea, de preférence à Garat, Talley-

<sup>\*</sup> Les Correspondants de Jouéert 1 vol. in-18 chez Calmanu Lévy, 1863.

a l'ai déjà annoncé, écrivait-il dans le Mémorial que je ne vous craignats pas, quorque vous commandies quatre vingt mille hommes et qu'on veuille nous fairs peur en votre nom... le me promènerais avec la plus grande sérémité dans votre camp

rand et Chénier, de prononcet, dans la chapella des Invalides, l'étoge funèbre de Washington à l'occasion de la remise des drapeaux conquis en Egypta. Cet éloge, pour ainsi dire improvisé, fit plus pour la réputation da M. de Fontanes que tout ce qu'il avait fait pendant vingt ans pour l'établir. A partir de ce moment il fut recherché, choyé, adule; on ne l'appela plus que le nouveau Bossuel; les portes de l'institut lui furent rouvertes et bientôt après il était nomme président du Corps legislatif.

Mais où son action commença de se faire sentir, c'est en 1808, lorsqu'il devint grand maître de l'Université Il avait toujours rèvé pour Joubert une situation en rapport avec son talent. Il le nut à la tête du Conseil de

pouple de bravos comme vous, et je conviene qu'il serait fort agrés sie de vous voir de près, de sulvre voure politique, et même de la deviner, quand vous garderiez le silence Savez-vous que dans mon com je m'avise de vous prêter de grands desseins? Ils detvent si je no me trompe, changer les destinées de l'Europe et de l'Asie . Vous prepares de mémorables evenements à l'histoire Il faut l'avouer, si les rentes étaient payees, et si l'on avait de l'argent, rien ne sorait p us intéressant au fond que d'assister aux grands spectacles que vous altez donner au monde. s

M. de Fontanes n'était pas seul alors à penser de la sorte, il avait communique son enthousassee à Joubert qui trouvait en Bouaparse un « inter-ret » admirable — voire même à Chêteau-briand qui, tout fier de ce que le premier Consul avait fait insérer au Maniteur un compte-rendu officiel du Génie du Chrustaussme, le jour même du Te Deum chanté en l'homeur de la procamation du Concordat écriveit de Rome à madame Bechvochi qu'il avait vu le Pape, qui fiseit son livre et l'avait appelé son cher Chateaubriand. Mais l'enthousiasme de René ne fut pas de longue durée On sait qu'il rompit définitivement avec Bonaparte après l'assassinat du duc d'Enghien



13

l'instruction publique. « Ce choix, dissit il à l'Empe reur, est celui auquel j'attache le plus d'importance. M. Joubert est le compagnon de ma vie, le confident de tontes mes pensées. Son âme et son esprit sont de la plus haute élévation. Je serai heureux si Votre Majesté veut m'accepter pour sa caution. » L'Empereur accepta Joubert de contince. En agissant ainsi, M. de Fontanes ne payait pas sculement une dette à l'amitie, il rendait un signalé service à son pays, à l'Universite, aux lettres françaises di éprouvait le besoin d'ètre soutanu, et personne ne pouvait bui être d'un plus grand secours que Joubert, dans la lutte sourde et de tous les jours qu'il se ménageait contre l'Empereur, en voulant imprimer à l'instruction publique une direction spiritualiste et chrétienne. Non certes que Napoléon ne sentit ta nécessité d'un pareil enseignement. L'homme qui avait signe le Concordat et qui avait déjà recueilli les fruits de la pacification religieuse ne pouvait s'arrêter à mi-chemin dans l'œuvre du relèvement national : mais il stait entouré d'anciens Conventionnels qui lui reprochaent d'abandonner chaque jour un morceau du patrimoine révolutionnaire, et c'est pour cela qu'il moderait le zèle de son grand maitre de l'Université. Car les derniers événements avaient appris à M. de Fon'aries a qu'il faut de la religion aux hommes ou tout est perdu. » Il écrivait un jour à son ami Joubert qu'il aimerait mieux se refaire chrétien comme Pascal ou le pere Ballan, son professeur, que de vivre à la merci de ses opinions ou sans principe, comme l'As-TOME II

semblée nationale. « Je hais les modernes, lui dissit-il encore, à commencer par Rousseau, en dépit du Panthéon. J'ai un Voltaire incarcéré à Châlons, et je ne fais aucune démarche pour le faire élargir, quoique la chose soit facile. Je crains de le revoir et de le relire; j'aime mieux quelque pédant bien lourd et bien coriace'. »

S'il pensait ainsi dans les premières années de la Révolution, lorsqu'il avait encore les illusions de la jeunesse, à plus forte raison après la Terreur, quand il connut les responsabilités du pouvoir. Il savait ce qu'il en coûte à un peuple de « vivre sans principe, » sans religion, sans boussole; et c'est, parce qu'il le savait, qu'il se pressait d'introduire dans le conseil de l'instruction publique, sur la recommandation de Joubert, des hommes de science et de foi tels que Cuvier, Rendu, Jussieu, Laromiguière, de Beausset, de Bonald, l'abbé Émery et le père Ballan.

J'ai dit que Joubert avait été élevé chez les Pères de la Doctrine chrétienne à Toulouse. Je nétonnerai personne en ajoutant qu'il avait gardé une admiration profonde pour les anciennes congrégations enseignantes, et surtout pour celle d'où il était sorti.

a L'enfant, disait-il, y était dressé à distinguer et à goûter tout ce qui doit charmer l'imagination et le cœur. On y faisait des littérateurs et non pas seulement des grammairiens; la jeunesse, au lieu de cette igno-

Les Correspondants de Joubert.

rance qui s'ignore et de ce savoir qui se connaît, fruits permicieux et repoussants de notre éducation actuelle, en sortait avec une ignorance qui se connaissait et un savoir qui s'ignorait, avide de s'instruire encore et pleine d'amour et de respect pour les hommes qu'on croyant instruits<sup>4</sup>. »

Ces quelques lignes, tout à la louange de ses anciens maitres, nous expliquent pourquoi, sur les trois chaires de philosophie dont l'Empereur avait doté la Faculté des lettres de Paris, Joubert en fit donner une à M. Laromiguière et une autre à M. Royer-Collard. Tous deux, en effet, sortaient de la congrégation des Doctrinaires. M. de Rémusat raconte que l'Empereur choisit M. Royer-Collard sur la foi de ses principes. Cela fait grand honneur à son esprit politique, car il savait pertinemment que M. Royer-Collard n'avait pas appris son Credo dans le catechisme imperial Ce n'était alors un mystère pour personne, encore moins pour lui, Bonaparte, que de 1797 à 1803, il avait été l'âme et le principal rédacteur du Conseil royal institué par Louis XVIII « pour saisir les occasions de négocier en son nom avec les chefs du gouvernement républicain et pour exercer l'autorité du Roi jusqu'à son retour en France. »

N'est-ce pas par le canal de ce conseil secret, que le Premier Consul avait reçu les lettres de Louis XVIII, lui proposant de se faire le restaurateur de la

2 v 8

Les Correspondants de Jeubert.

monarchie? Mais Napoléon ne pouvait décemment garder rancune aux royalistes d'avoir placé en lui leurs espérances, d'autant qu'il s'était plu lui-même à les entretenir, en différant sa réponse aux propositions du Roi. Tout ce qu'il était en droit de leur demander, c'était une adhésion franche et loyale à son gouvernement, et M. Royer-Collard n'était pas homms à trahir ceux que la nécessi é polit que lui commandait de servir. N'est ce pus lui qui appelait la nécessité « le ministre de la Providence? » Il ne mit jamais qu'une condition à son obéissance, c'est que les maîtres du pouvoir demeurassent fidèles aux principes de la flevolution qu'il honora toute sa vie et « dont il devait un jour défendre les résultats', » suivant M. de Rémusat, jusque sous le gouvernement de ses preférences.

Il a dit à ce sujet : « Le droit divin, transféré de l'Église dans l'État, est une fausseté historique L'obéissance aux pouvoirs établis, quels qu'ils soient, est la scule doctrine politique que la religion enseigne<sup>3</sup>.» Et encore « En aucun temps je n'ai fait profession d'être auxiliaire, je ne fais point anjourd'hui profession d'être adversaire. Je cherche selon mes lumières, la vérile, la justice. « Les Jansénistes dignes de ce nom n'ont jamais cherché autre chose

<sup>\*</sup> Discours de réception de M. de Rémusat à l'Académie française

<sup>\*</sup> Discours sur l'hérédité de la paurie.

Ш

Ce fut son discours au Conseil des Cinq-Cents et le solide article qu'il publia, en 1806, dans le Journal des Débats sur les Éloges du maréchal de Catinat, du chancelier de l'Hospital et de mademoiselle de Lespinasse par Guibert, qui révelèrent en M. Royer Collard l'orateur et le philosophe que nous admirons. Cependant je n'oserais pas dire que ce fut l'unique raison qui détermina M. de Fontanes à lui confier la chaire de Pastoret, en 1811. Leur communauté de vues sur l'éducation de la jeunesse et sur la religion chretienne les avait naturellement attirés l'un vers l'autre à l'époque du Consulat, et j'ai comme idée que M. de Fontanes ne fut pas étranger à l'engouement dont M. Royer-Collard se prit un beau jour pour Thomas Reid. M. de Barante dit bien que l'illustre Port Royaliste n'avait jamais entendu parler du philosophe écossais lorsqu'il trouva, par hasard, un de ses ouvrages sur les quais ; mais j'ai des doutes sérieux à cet égard. Ce qui me les fait concevoir, c'est précisément le passage suivant que j'extrais d'une lettre écrite de Londres, en 1785, par M de Fontanes à son ami Joubert . «... Je finirai aujo ird'hui ces courtes observations par une dernière

qui vous paraîtra plus douteuse que toutes les autres, c'est que Locke en Angleterre n'est presque rien au moment où je vous parle, sa métaphysique y paraît fausse, tout comme celle qu'il a détruite. On ne le donne plus à l'Universite d'Oxford et de Cambridge Je vous en dirai la raison quand j'auraî de la place'.

M. de Fontanes a oublié de dire — du moins je ne vois rien qui s'y rapporte dans sa correspondance avec Joubert - quelle était la philosophie qui avait détrôné celle de Locke à Oxford et Cambridge, mais nous savons que ce n'était point celle de Reid Sa renommée, quoique brillante, était trop jeune encore. Toutefois on avait déjà traduit ses Recherches sur l'entendement humain, et la polémique que Priestley<sup>1</sup>, avait engagée et soutenue contre ce maître livre lui avait conquis l'estime et l'admiration du public indépendant.

Il est donc permis de supposer que M. de Fontanes—qui, durant son séjour en Angleterre, se tenait au courant du mouvement philosophique moins pour son propre plaisir, peut-être, que pour celui de renseigner son correspondant avait appelé l'attention de M. Royer-Collard sur un philosophe dont on disait tant de bien à l'étranger. Cette hypothèse est d'autant plus admissible que M. Royer-Collard flottait alors entre les défé-

<sup>\*</sup> Les Correspondants de Joubert, p. 35.

Le docteur Priestley se croyait infaillible. Après avoir combattu Thomas Reid avec des armes qui n'étaient pas toujours courtoises, il attaqua vertement Volney tors de la publication des Rumes. Mal lui en prit, car Volney avait bec et ongles pour se défendre et sa réplique, rédigée en anglats, mit les rieurs de son olé.

rents systèmes philosophiques sans en trouver un seul qui réalisat son idéal de penseur chrétien. Où allait-il jeter l'ancre et fixer sa pensée? M. Laromiguière, tout en se rattachant à l'école de Condillac avait, dès 1805, commencé à le démolir en publiant ses Paradoxes. Or Condillac, c'était le clair de lune de Locke, c'est-à-dire cette philosophie de la sensation qui « ne montrait qu'un seul côté de la nature humaine, ne considérant que nos rapports avec le monde extérieur, et tout ce que l'expérience apporte à la raison, omettant la raison même, »

M. Royer-Collard en était ià, quand le hasard lui fit tomber entre les mains les Recherches sur l'entendement humain de Reid. Le but du philosophe écossais était, comme il le dit lui-même, de renverser le scepticisme que Hume avait édifié sur les bases de la philosophie de Locke, qui n'était pas sceptique, et d'établir la croyance comme un principe fondamental et légitime de la raison humaine » — « Aussi bien que le juste, écrivait-îl, par un assez libre emploi de la parole sainte, l'injuste vit de foi »

L'ouvrage de Reid produisit une impression considérable sur l'esprit de M. Royer Collard qui, de ce jour, se rallia à la philosophie écossaise. Il faut dire aussi que l'histoire de la vie de Thomas Reid était bien faite pour le séduire. En la Leant, je suis persuade qu'il y trouva de grandes analogies avec la sienne. Nous sommes tous plus ou moins portés à nous chercher dans ceux qui éveillent notre sympathie Quand, par hasard, nous rencontrons une âme qui ressemble tant soit peu à la nôtre, nous nous plaisons à nous regarder en elle. On dirait que ses sentiments nous aident à démêter nos propres sentiments et qu'elle nous apprend à nous mieux connaître.

Sachez donc que Thomas Reid vint au monde l'année même de la rume de Port-Royal; qu'il appartenait par son père à une famille de pasteurs presbytériens' et qu'il exerça lui-même pendant quinze aus les fonctions pastorales à la cure de New Machar. Un des frères de sa mère était l'ami intime de Newton. Ce sont les trois oncles maternels de Reid qui firent connaître à l'Écosse le système newtonien; sa mère elle-même avait un goût très prononcé pour les mathématiques. De là son penchant naturel vers les recherches scientifiques. Avant d'enseigner la philosophie à l'Université d'Aherdeen et de Glascow. Il s'était adonné avec passion à l'etude des sciences exactes et de même que Pascal pour lequei il avait une grande admiration, ce fut la géometrie qui le prépara à la métaphysique.

Mais là ne se bornent pas les particularités 'de sa vie qui s'accordent de près ou de loin avec celle de M. Royer-Collard. Ces deux puissants esprits avaient encore cela

Du temps des grandes disputes sur la grâce, les Jesuites re prochaient aux solitaires de chercher leurs modèles dans le protestant sme. Ce reproche etais absurde et tomba de lui-même. Cependant, sans être dupe des apparences, on est men forcé de reconnadre que tes idees de Port-Royal sur le gouvernement democratique n'étaient pas très éloignées de celles qui avacent pré sidé à la constitution républicaine du ciergé presbytés.en.

de commun qu'ils improvisaient difficilement, qu'ils écrivaient la plupart de leurs leçons, comme professeurs, et qu'ils parlaient la langue grecque comme leur langue maternelle. Reid enseignait Eurlide dans le texte original et récitait de mémoire des fragments de Sophocle et d'Euripide. M. Royer Collard connaissait Platon comme son catéchisme et en avait fait son livre de chevet. Il écrivait à M. de Barante, au lendemain de la mort de M. de Serre · « Depuis votre départ, f'ai vécu seul et presque sans autre commerce que Platon. » Platon c'était pour lui « l'idée du saint, » suivant la définițion de Sainte-Beuve Il s'y réfugiai, dans les trop courts loisirs que lui créait la politique, comme Thomas Reid se réfugiait dans la méditation pour echapper au bruit qui se faisait autour de lui. Et teurs seules distractions à tous les deux c'étaient la botanique et le jardinage.

« Chez les vieillards, disait encore Thomas Reid, il n'y a pas plus de mérite à quitter ce monde avec un calme parfait qu'à se lever d'un banquet quand on est rassasié. » Nous verrons plus loin comment M. Royer-Collard vérifia cette maxime à l'approche de la mort.

En attendant, il me serait facilo de continuer cette sorte de parallèle et de trouver dans la philosophie de Reid plus l'un lien de purenté avec celle de Port-Royal, — car, « bienqu il n'ait pas fait de theodicee, il pensait de la Providence et de nos devoirs envers elle tout ce que révèle une philosoph e religieuse'.» Mais à quoi

<sup>1</sup> Vie de Reid, par M. Remusat

bon I ne sait-on pas que les philosophes qui ont fait école n'ont pas inventé leur système de toutes pièces, qu'ils se sont tous emprunté plus ou moins en se réfutant? Quel a été, par exemple, le point de départ de la philosophie de Kant et de celle de Reid? Tout simplement l'argumentation sceptique de fiume. Les philosophies qui se disputent le domaine de l'âme ont besu se contredire et s'excommunier mutuellement, elles ne s'en rattachent pas moins l'une à l'autre par des racines communes, quoique mystèrieuses. C'est comme un arbre magnifique qui porterait à la fois trois ou quatre espèces de fruits, selon les greffes qu'il aurait reques.

« il est singulier, mais il est prouvé, disait M Royer-Collardi, que les écoles qui se combattent sur presque tout le reste, s'accordent en ce seul point, qu'elles sont toutes idéalis es. Je ne dis pas qu'elles professent toutes l'idealisme, ni le même idéalisme ; je dis sculement qu'avoué ou désavoué, manifeste ou caché. l'idéalisme est contenu dans toutes les doctrines modernes, et qu'il en sort nécessairement ; et je ne crains pas d'avancer qu'entre les philosophes dont les opinions et la gloire remplissent les deux derniers siecles, ceux-là seuls ont eu l'intelligence de leur propre doctrine, ceux la seuls ont été conséquents, qui ont ou nié on mis en question les objets extérieurs de nos pensées. En m exprimant ainsi, je reste encore au-dessous de la vérité ; ceux là seuls auraient eté conséquents, qui auraient si parfaitement ignore ce monde auquel ils disputent l'existence, que la dispute même eût éte impossible

· Leibnitz et Kant rencontrent l'idéalisme à leur point



<sup>·</sup> Discours d'ouverture de son cours de troisième année

de départ, et par cette raison, il obtient dans leur philosophie le rang et l'autorité d'un principe. Il en est autrement de Descartes et de Locke, qui ne l'atteignent que dans la déduction et presque à l'extrémité de la carrière, et qui l'atteignent sens le reconnaître. Ce sont leurs disciples plus attentifs qui, i ayant dégagé de ses voiles, le produsent comme une créature légitime de la raison. Descartes croit donc qu'il y a des corps ; il en a pour garant Dieu qui le lui persuade. Mais Malebranche abalsse bientôt la preuve de Descartes, de la certitude à la simple probabilitét, en observant que Dieu pourrait nous représenter des corps. quoigu'il n'y en eut point ; et par là il réduit le problème à une question de fait, qui est de savoir si Dieu lui-même nous apprend qu'il ait créé un monde matériel ; question que la révélation peut résoudre, mais non pas la philosophie. - Quinque la connaissence des corps, dit Locke, ne soit ni directe ni évidente par elle-même, nous pouvons la tirer de mu idées de sensution dont les corps sont les exemplaires, et qui ont avec eux toute la conformité que notre état erige Mais Berkeley et Hame plus clairvoyants que Locke, dissipent aisement le prestige de cette ressemblance. en prouvant que des idées ne peuvent ressembler qu'à des Condillac, errant tantôt sur les pas de Locke et tantôt sur ceux de Descartes, cherche le monde, de bonne foi, il le demande tour à tour à la sensation, à la raison. la sensation est aveugle, et la raison est muette. Etonne de ne rencontrer que des abstractions logiques, il soupconne qu'il se pourrait bien que t'étendue n'eût pas plus de réalité exterieurs que les sons et les odeurs , et il prononce enfin que, si cet univers existe, assurément il nost pas visible DOMP TOUR .

<sup>\*</sup>C'est ainst que Sainte-Beuve a pu dire : « Les idéalistes comme Malebranche font les affaires des acept, ques comme Bayle. » (*Port-Royal t.* V p. 142)

Ainsi parlait M. Royer-Collard. On objectera peutêtre, pour marquer la distance qui sépare Thomas Reid des Jansénistes, que la doctrine de Jansenius, défendue et même poussee à l'extrême par Pascal, proclame la nature humaine mauvoise et misérable, et que Reid déteste précisément, ainsi qu'il en fait l'aveu, tous les systèmes philosophiques qui tendent à la déprecier Je répondrai à cela que, dans leur depréciation de la nature humaine, les Jansénistes poursuivaient un but diamétralement opposé à celui des philosophes que visait Reid, en ce sens qu'ils ne faisaient l'homme si misérable et si mauvais que pour donner plus d'importance au mystère de la Redemption, tandis que les philosophes ne le rabaissalent, ne le degradaient qu'afin de le convertir à la doctrine de l'athéisme et du néant.

La medieure preuve, d'ailleurs que Thomas Reid sympathisait avec les solitaires, c'est qu'il accusait tous les philosophes, à l'exception du grand Arnauld, d'avoir donné dans l'erreur de la theorie des idées, considérées comme images intermediaires.

J'ai déja di. avec quelle jois M. Royer-Collard avait fait valoir cette glorieuse exception dans son cours de philosophie. On peut temr pour certain qu'il n'aurait pas enseigné la philosophie écossaise, si Thomas Reid s'était montré, en matière de doctrine. l'adversaire déclaré de Port-Royal Car. en religion comme en politique, il fut toute sa vie le disciple fidèle de cette forte ecole. On pourrait même dire qu'il marchait dans son ravonnement. Il avait beau n'en parler jamais, on sentait

qu'il y pensait toujours, et je suis persuadé que dans les grandes circonstances de sa vie publique il se posait mentalement cette question : Qu'est-ce que Nicole ou Arnauld feraient à ma place? « De n'avoir jamais pensé à moi, cela me vient d'eux disait-il un jour à Sainte-Beuve. « Le fait est qu'il n'hési a jamais à sacrifier son in térêt à celui de la patrie et qu'il fut toujours l'esclave du devoir. Après cela, qu'il ait sente plutôt qu'il n'ait pense comme Port Royal', la chose est fort possible. Il avait trop de clairvoyance et d'indépendance d'esprit pour ne pas discerner le point faible de la doctrine des solitaires. Quel est, au surplus, le peuseur chretten qui oserait soutenir aujourd hui leur thèse sur la grâce? Mais, dogme à part, j'estime qu'il fut leur digne continuateur sous le rapport du caractère, de la pureté des mœurs et de l'austérate de la vie. J'ignore s'il aima tout ce qu'ils armaient, mais ce dont je suis sûr c'est qu'il n'eut-d'inimitié sérieuse et durable que pour leurs ennemis2.

Discours de réception de M. de Rémusat à l'Aradémie française.

<sup>•</sup> Je connais la lettre que M.Royer-Collard écrivi. à M. de Ravignan pour un accuser réception de sa brochure : De l'haistence et de l'Institut des Jésudes. Mais on se tromperait étrangement et on donnait à cette lettre la valour d'un témoignage, d'autant que nous avons sur le même sujet les paroles suivantes qu'il adressant à Sainte-Beuve : « l'ai lu sa brochure, elle est bien, mais j'ai dit en finissant : Void un homme qui se eroit Jésude. Il a la candour de croire qu'il l'est; il est vrai que si on lui montrait ce que c'est que les Jésultes, il ne le croirait pas il y a place dans l'Ordro pour de tels hommes ; mais cela ne prouve tien, si ce n'est pour les individus. »

(Port-Royal, t. IIIp. 144.)

On le vit bien sous la Restauration, lorsque l'alliance du trône et de l'autel devint si étroite, que l'opinion et la foi menacèrent de se confondre et de ne faire plus qu'un seul dogme. Il ne prononça pas une seule fois ie nom des Jésuites, il évita même d'y faire allusion dans ses deux discours sur les Pensions ceclessastiques et sur la Loi du sacrilège. Mais pour quiconque a l'habitude de lire entre les lignes, il est évident qu'il les visait

IV

C'est qu'aussibien les Jésu tes etaient alors les maîtres, les directeurs occultes du gouvernement. M. de Villète et ses collaborateurs n'agissaient que d'après leurs ordres. Cachés sous le nom de Paccanaristes ou de Pères de la foi, un certain nombre d'entre eux n'avaient jamais quitté Par.s. Les autres y étaient rentrés, vers 1814, derrière les émigrés. Mais la congrégation politique, celle qui avait à sa tête le duc de Montmorency, puis MM. de Maistre, de Bonald et Lamennais, ne commença à s'agiter reellement qu'en 1818, entre la publication du livre du Pape et le procès de M. Roman. On connaît cette affaire M. Roman, était un protestant de Vaucluse qui avait refusé de tendre sa maison pour la Fête-Dieu. Condamné de ce chef en première instance et en appel, il se pourvut en cassation C'était

M. Odilon Barrot qui le défendait. L'illustre avocat ayant prononcé, au cours de sa plaidoirie, son mot famens : a la loi est athée et elle doit l'être, » une effroyable tempête s'ensuivit dont le bruit est venu jusqu'à nous. — « Ainsi, disait M. de Lamennais, il est reconnu que la loi est athée, que l'État doit tolèrer toutes les morales ! ainsi, on a vu des magistrats déclarer l'abolition de la divinité et prononcer legalement le meurtre de Dieu . A Rome on eut puni ce mot là comme un crime : « Et le fougueux écrivain demandait la destruction des missions protestantes qu'il appelait « des missions d'anarchie religieuse. »

Cet appel à la violence ne fut que trop entendu. Fomentés par les missionnaires catholiques qui se levaient de toutes parts pour évangéliser la France, des troubles éclatèrent à Nimes, à Rennes, à Brest, à Toulouse et ailleurs. Le Conservateur que dirigeait M de Châteaubriand s'attaqua au ministère, au fanatisme révolutionnaire, à la libre-pensee des colléges, aux françamaçons, enfin à tout ce qui représentait l'esprit du siècle. Il n'y avait de salut, aux yeux de M. de Bonald, que dans l'enseignement congréganiste. Et comme M. de Pradt, dans son livre des Quatre Concordats proposait de recourir à la separation pour en finir avec tous les les différends sur les limites des deux puissances, M. de Genoude lui répondait que l'État doit servir l'Église et faire servir son autorité à l'observation des conciles. « Cette séparation prétendue de l'Église et de l'État, reprenait M. de Bonald, est la grande erreur de l'Europe

ct la tourde meprise des gouvernements. Elle a été mise en pratique lorsqu'on a refusé d'insérer le mot de religion dans la loi qui punit les atteintes portées à l'ordre public. » Et M. de Lamennais qui, dix ans plus tard, devait rompre tant de lances en faveur de la séparation, prenait M. de Pradt directement à partieet s'ecrait: « Il ne voit pas que le changement qu'il appelle de ses vœux serait la destruction légale du fondement des droits et des devoirs ; il ne voit pas entin qu'il conseille de dissoudre la société, car la société civile ne subsiste que parce qu'elle est avant tout société religieuse. »

Les doctrines du Conservateur étalent donc très nettes sur ce point. Il voulait une religion d'État qui fût imposée à tous comme un dogme. Et c'est pour en arriver là qu'après l'assassinat du duc de Berry, la Chambre affolée vota la loi sur le sacrilège et porta la main sur le Concordat de 1801. Mais ce ne fut pas sans de longues et chaudes discussions. Car, si la majorité de la Chambre était catholique avant tout, la minorité, c'est-à dire les libéraux' ou les doctrinaires, n'admettait

Entre tons les liberaux qui se distinguérent dans la lutte contre l'ultramentanisme sous la Restauration pe citerai au premier rang. M. Duvergier de Hauranne taut à cause de ses lieus de parenté avec Soint-Cyran que pour le talent dont il fit preuve dans toutes les discussions.

No à Rouen le 21 mars 1771, M. Duvergier de Hauranne fut etu député en 1815 et rompit immedialement avec la droite royaliste. Le 3 janvier 1816, il paris contre la proposition de loi tendant à confier exclusivement au clergé l'instruction publique. Dans le comité secret du 12 avril il s'oppose à ce que la tenue des registres de l'élat-civil fut rendue aux curés et déclara qu'il fallait profiter de ce que la Révolution malgré ses excès, avait produit d'uble et

pas que la société civile fût subordonnée à la société religieuse, encore moins que l'État se fit le gendarme de l'Église', Écoutons là-dessus M. Royer-Collard :

"La religion, ses préceptes, ses dogmes sa hiérarchie, en un mot tout ce qu'elle a de saint et de divin, ne tombe point, ne peut jamais tomber sous l'action des pouvoirs politiques. La religion est le commerce de la terre avec le cicl : son royaume, alusi que l'a dit son divin fondateur, n'est pas de ce monde ; ses promesses et ses menaces ne s'accomplissent point ici-bas. La loi humaine, de son côté ne participe point aux croyances religieuses ; dans sa capacité temporelle, elle ne les connaît ni ne les confond ; au-delà des intérêts de cette vie, elle est frappée d'ignorance et d'impuis-

de conforme à la raison. Le 23 du même mois, dans un autre com.lé secret il s'opposa à ce qu'ou rendit au clergé ses biens non vendus en y joignant une dotation de 5s millions de rentes.

En 1817, fidele aux traditions de se race, il démonça l'introduction des Jésuites en France et fut un de leure principaux advermires dans le luite qui aboutit à leur expulsion. Lu jour même, M Cornet-d'Incourt, petit-neveu de Cornet qui, le prenner, se fit le dénonciateur des sept propositions dans l'assemblée du 1st juillet 1649, s'élant avisé de défendre les Jésuites contre M. Duvergier de Hauranne, Loute la Chambre partit d'un éclat de rire, et l'éche dit Sainte-Beuve, répéta l'oracle : Pagnant épsique mepotes.

M Duvergner de Hauranne mourut à Paris le 20 août 1831.

'Quand il s'agit de rédiger la Charte de 1816, M. Royer-Collard proposa pour secretaire genéral M. Guizot à M. de Montesquiou. Et comme ceiui-ci s'en étonnait · α C'est pourtant bien simple, lui répondit M. Royer-Collard, vous êtos un ecclesiastique et un ecclésiastique ministre de l'intérieur, c'est chose nouve le en France. Le choix que le roi a fait de votre personne (sera bien accueilli si l'on voit un professant auprès de vous. La Viepublique et pri ·de de M. Royer-Collard, par M. Philippe.)

TOME II

sance. Comme la religion n'est pas du monde visible; la loi humaine n'est pas du monde invisible; ces deux mondes qui se touchent ne sauraient jamais se con fondre, le tombeau est leur limite.

C'était, en termes plus respectueux, la paraphrase du mot de M. Othlon Barret. M. Reyer-Collard avait, en matière religieuse, hérité des idees de son oncle<sup>1</sup>. Il n'était pas très partisan des concordats qui lun faisaient l'effet « de protéger le clerge aux dépens de son indépendance; » mais du moment que le Concordat de 1801 avait rétable la paix dans l'Église de France, il ne comprenait pas que, vingt ans après, les ministres de Louis XVIII, sous prétexte d'augmenter les pensions en lésiastiques, fussent assez impru lents pour le remettre en question

La loi dont nous avons besoin, disait-il, et qui déterminerait clairement les rapports du clergé avec l'état présent des choses, cette loi n'est pas m'ire. Le gouvernement, la société, le clergé s'éprouvent : ils out besoin de s'éprouver encore. Le clergé accuse le siecle ; il en est accusé à son tour ; tout n'est pas vrai sans doute, mais tout n'est pas faux dans ces accusations rériproques. Le temps seul éclaireira ce qui est encore obscur, et il fera sorti, des choses toutes leurs conséquences. C'est à lui d'apprendre au siecte que, plus le clergé est faible dans l'État, plus il doit être fort dans la religion ; au clergé, que s'il reven-

<sup>•</sup> M. Paul Collard, apres avoir dirigé le collège de Chaumont, avait été nommé curé de Bercy. Il prêta serment à la Constitution civile du clergé, mais il so retracta plus tard et rentra dans la communion de l'Eglise romaine, en 1801. Il mouvul en 1805.

dique toute la liberté religieuse à laquelle il a droit, il se retire du monde exterieur ; il cesse de présider à la vie civile et aux mœurs de la societe.

C'était parler d'or, et le conseil d'un sage. Mais les ultras ont l'habitude de se moquer des philosophes. Le Concordat que beaucoup d'écrivains, M. Lanfrey entre autres', ont accusé d'avoir « relevé l'ultramontanisme », avait le tort à leurs yeux d'avoir fait les affaires des Gallicans. Ils tui reprochaient, non sans raison, d'avoir rempli les évêchés d'anciens prelais constitutionnels et de sujets généralement connus pour leur fidélilé aux principes de 1682. C'est donc pour contrebalancer l'influence de l'élément gallican et janséniste, qu'ils vou laient conférer au Roi le droit de pourvoir à douze évêchés nouveaux dans les villes où il le jugerait convenable sauf à porter ce nombre à trente dès que les ressources du budget le permettraient?.

- Je suis sur ce point de l'avis de M. Jean Wallon :
- \* Lo Concordat de 1801, qui défausant et refaisant nos diocèses qui disposait de provinces conquises et prescrivait un nouveau serment, fut certes le plus grand acte d'autorité poulificale ou d'ultramontanisme qu'on eût amais vu, dans sucun tomps, c'ex aucun peuple. Mais, pour être eract, il faut ajouter qu'il fut auss, le frein le plus puissant qu'on pût metire au despotisme de ioni prisqu'en reconnaissant su nouvean gonvernement e les droité et prerogatives dont avail joui l'ancien, » il autorisant formelicment (on sait après quels terribles debats) la rédaction des articles organiques, contre plusieurs desqueis la Cour de Rome a protesté, comme pour mieux consacrer tous les autres. » (La Cour de Rome et la France, p. 10.)
- Péjà, en 18:7, la Chambre introdvable avail tenté de reconstruire, dans un nouveau Concordat, l'édifice du clergé catho

L'opposition libérale. M. Royer Collard en tête, n'ent pas grand'peine à demontrer que cette façon de procéder était contraîre aux maximes de l'Église gallicane, qui veulent que la puissance législative ait seule qualité pour foader les sièges épiscopaux.

Mais les ultras n étaient pas hommes à s'embarrasser de si peu de chose : M. Royer-Collard et ses amis du centre-gauche perdirent une fois de plus leur procès. Ils n'en continuèrent pas moins de l'utter pied à pied dans toutes les circonstances pour la défense des droits de la nation et aussi pour la sauvegarde de la monarchie que la contre-révolution compromettait comme à plaisir. Sculement, lorsque le trône fut emporté, M. Royer-Collard det à M. de Châteauhmand qui parlait d'émigrer encore : « Moi, je ne quitte pas la France, je reste avec le pays, »— montrant par là qu'il préferait la « France du siècle à la royauté du passé »

lique, comme s'il n'eût pas existé Ce Concomist abrogesit celuit de l'an 1X et remettait en vigueur le Concomist de 1516, passé entre François le et Léon X. Il contensit en outre le principe de l'augmentation du nombre des diocèses, sans en fixer le chiffre. Le Concomist de 1801 et les Cartir et organiques avaient été acceptes et votes par le Corps Législatif. Leurs dispositions avaient pris place dans notre législation; le vote des Chambres envait donc été nécessaire pour les révoquer et confirmer le nauveau Concomist. Ce vote n'eut pas lieu. Un projet de railication fut présenté aux Chambres, mais le gouvernement fut obligé de le retirer avant le discussion, et le projet succomba sous les énergiques reclamations de l'opinion publique. On se contenta, par torme de transaction avec le Saint-Siège, d'augmenter le nombre des sièges archiepiscopaux et épiscopaux (loi du 4 juillet 1821).

Libration

### $\mathbf{v}$

Cependant sa carrière politique prit sin, ou peu s'en faut, à la chute de la dynastie des Bourbons. Soit lassitude ou découragement — et l'on conviendra qu'il avait de sérieux motifs d'être découragé — soit qu'il sentit que son rôle était terminé, il ne prit que très rarement la parole dans les assemblées dont il sit partie sous la monarchie de juillet et mit, à la saçon des hommes du grand siècle, un intervalle de quelques années entre la vie et la mort.

« La religion senle, disait Fontenelle dans son éloge du janséniste des Billettes, fait quelquefois des conversions surprenantes, mais elle ne fait guère toute une vie, égale et uniforme, si elle n'est entée sur un naturel philosophe. »

Il semble que cette phrase ait été écrite pour M Royer-Collard. C'est, en effet, à la religion autant qu'à son naturel philosophe qu'il convient d'attribuer la belle et simple unité de sa vie.

J'ai montré qu'en politique il ne s'écarta jamais des traditions de Port-Royal. Il les suivit plus scrupuleusement encore au sein du foyer domestique. Il avalt amené de Sompuis une ancienne servante de sa mère, Marie-Jeanne Gérard, fille d'une piété rigide et qui rappelait en toutes choses les domestiques pén tents du premier Port Royal. Il lui confia la tâche assez lourde de diriger sa maison et d'élever ses deux filles, et jamais il ne lui reprocha de les élever trop durement. Car il ne voulant pas en faire des demoiselles, mais des femmes de ménage, et il leur répélait souvent que, a pour soutenir sa faiblesse, la femme doit s'armer de l'exactitude d'une vie réglée, avoir l'amabilité de Rachel et la sagesse de Rebecca.

Il était resté paysan dans ses mœurs et dans ses goûts: il était sobre, économe, ennemi du luve, franc de la bouche, dedaigneux et railleur. C'est même ainsi qu'il faut expliquer les traits plutôt vifs que méchants — sorte de menue monnaie de son esprit — dont îl samusait parfois à cribler ses amis les plus intimes, si tant est qu'on entrât jamais complètement dans son intim té. Il imposait tellement à ceux qui fréquentaient chez lui', avec sa haute taille, son masque sévère, la gravité de sa parole, le prestige éclatant de sa puissante individualité, qu'illeur inspirait plutêt du respect que de l'attachement. Luimême semblait vouloir tenir ses amis à distance en ne les appelant jamais que Monsieur. Ce mot-la, dit Sainte-Beave, « était le seul titre en usage à Port-Royal et qui constituât comme le signe respectueux de la per-

Parmi les amis de M. Royer-Collard il n'y en avait guère que trois ou quatre qui fussent Jansénistes de tradition et de docteure. C'eta et t. MM. Molé, Mor tlosser, de Barante et le duc l'asquier M. de Remusat, qui lui succèda à l'Académie française, n'ent jamais que de la sympathie pour Port-Royal, sorte de prête plitosophique qu'il tenait de sa mère.

Fit non-sentement ses amis, mair M. Andral, son gendre

sonne humaine. » Il n'eut guère d'affection véritable que pour Camille Jordan a noble esprit, cœur généreux. créature éminente, député fidèle à la Religion, au Roi. au peuple a avec lequel il était entré dans la carrière publique. L'amitié qu'il portait à MM. de Serre et Quatremère de Quincy s'en était allée à la suite de divergences d'opinion, et cependant le petit mot qu'il ecrività M. de Barante' après la mort de M. de Serre pro ive qu'ilen éprouva un profond chagrin. Quant à M. de Montesquiou, qui avait été son collègue dans le Conseil royal, il avait suffi d'un mot pour les refroidir. « L'abbé de Montesquiou, en arrivant au pouvoir, avait cru, dit M. de Barante, que donner des lettres d'anoblissement. aux hommes du Tiers-État qui dans les assemblées avaient manifesté, ou du moins conservé des opinions et des sen iments royalistes, scrait un honorable témoignage de la bienveillance du Rol, et il avait pensé à mettre M. Royer-Collard sur cette liste. Avant de lui en parler, il sut qu'en apprenant son intention il avait dit : j'ai assez de dévouement pour oublier cette importinence, et lorsqu'il lui demanda, un peu en plaisantant : « Voulez-vous que le Roi vous fasse comte ? » Il répondit aur le même ton : « Comte vous même ! »

M. de Montesquiou ne le connaissait pas en supposant qu'on pouvait l'enchaîner avec des honneurs. D'abord il n'avait pas besoin de titre de noblesse : son nom de Royer Collard lui suffisait. Et puis il était si

<sup>·</sup> Vole plus baut.

jaloux de son indépendance, qu'il aurait refusé toute fonction publique où elle eût cessé d'être entière, « Respectueux sans servilite, dévoué sans aveuglement fidèle sans bassesse' », on peut dire qu'il fut le modèle des serviteurs Si le roi Charles V n'avait eu que des courtisans de son espèce il serait mort sur le trône de France; Napoléon aussi. Mais les souverains ne se contentent pas de l'encens, il leur faut de la poix, suivant l'expression de M. de Fontanes.

Jai dit que M. Royer-Collard était resté paysan. Il avait encore cela de commun avec les gens de campagne, qu'il aimait les plats solides, les grosses soupes, les viandes lourdes et qu'il vivait modestement. Son interieur était celui d'un petit propriétaire rural, d'un gentilhomaie philosophe comme il y en avait tant à la fin du dix-huitième siècle. Son meilleur passe-temps, son seul luxe était sa biblinthèque. Elle était composée de sept à huit cents volumes, dont une trentaine d'ouvrages port royalistes qui, selon lui, suffisatent à la connaissance de la nature humaine Nicole, malgré son peu d'estime pour les arts, avait encore dans sa retraite finale quelques portraits de l'inlippe de Champagne. Il n'y avait pas un seul tableau dans le cabinet de M. Royer-Collard, si ce n'est son portrait par Giani, daté de 1825. Il avait un si profond dedain des choses artistiques, qu'il ne mettait jamais le pied dans un musée. Les

<sup>\*</sup> Discours de récaption de M de Rémusal à l'Academie française

nudités plastiques l'offusquaient Quand il allait au Luxembourg avec ses filles, il choisissait de préférence les endroits où il n'y avait pas de statues déshabillées. Non qu'il fut plus prude qu'un autre et que ses sentiments religieux fussent d'un puritain. Il était d'un temps, d'une famille ou la religion consistait moins dans l'abus des sacrements et des pratiques dévotes que dans Laccomplissement des devoirs moraux, et il lui arrivait parfois, nous dit M. Philippe, de parler des choses saintes avec une liberte de langage qui mettait madame Royer-Collard au supplice; mais il pensait de l'art en géneral ce que Jean-Jacques pensait de la musique en particulier. Il allait à la messe tous les dimanches, faisait maigre le vendredi, seulement il ne fallait. pas lui en demander davantage. Ce n'est qu'après la mort de sa seconde fille, quand il était déjà vieux et tout près d'entreprendre le grand voyage, qu'il éprouva le besoin de se mettre en règle avec les commandements les plus essentiels de l'Église. Je ne sais s'il se souvint alors des paroles de Thomas Reid', que j'al rapportées plus haut, ce qu'il y a de sûr c'est qu'il sortit de ce monde avec le calme du parfait chrétien. Comme ces fauves blessés qui se cachent pour mourir, dès qu'il sentit les atteintes du mal qui devait l'emporter, il partit pour sa terre de Châteauvieux, accompagné seulement de madame Royer-Collard. Pascal était mort au milieu des

<sup>&</sup>quot; « Chez les vicillards, il n'y a pas plus de mérite à quitter ce monde avec un calme parfait qu'à se lever d'un banquet quand on est rassasté »

pauvres. — il voulut mourir, lui aussi, loin des Lruits du monde, au milicu des paysans, comme il était né Son premier mot, en arrivant, fut pour eux, sa dernière pensée aussi'. Quand il expira, tout le village le pleura comme un père.

Cependant M. Andral était accouru à Châteauvieux à la première nouvelle de sa maladie. Dès qu'il fut entré dans sa chambre, M. Royer-Collard lui demanda s'il était en danger de mort a Je veux être administré et recevoir le saint viatique, pendant que Dieu me laisse encore la liberté de ma pensée et la complète disposition de moi-même. Les traditions de ma famille m'ont appris que l'esprit de la Religion est de ne pas attendre la dernière heure, mais de s'y préparer, aussilôt que le danger se montre. Je vous prie donc de me dire la vérité. »

Et comme M. Andral hésitait à répondre

- Monsieur, c'est une réponse sérieuse que je vous deman le . je suis préparé à tout. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. »
- Monsieur, lui dit alors M. Andral, je crois que c'est une affaire qui regarde monsieur le curé et vous?. Cependant, si aucun accident ne survient, nous pouvons espérer que Dieu vous réserve des jours dont lui seul connaît le nondire.
  - C'est bien, reprit M. Royer-Collard.
- 4 Avant de mourar, il recommanda à plusieurs reprises les charités qu'il voulait lour faire
- \* L'emprunte ces détails au récit que MM. Philippe et de Barante nous on, fait des derniers moments le M. Royer-Colland

Et il fit appeler le curé de la paroisse, qui depuis le commencement de sa maladie faisait deux ou trois fois par jour la navette entre le presbytère et le château.

Le surlendemain, à six heures du matin (on était au mois d'août) il reçut les sacrements, en présence de son petit-fils M. Paul Andral'. Il navait pas voulu que sa femme et sa fille assistassent à cette triste cérémonie. Il accomplit ce dernier devoir, dit M. de Barante, avec un grand sentiment de piété, répondant lui-même à toutes les prières, ainsi que son petit-fils, à qui il donna sa benédiction. « Soyez chrétien, lui-di il; ce n'est pas assez, soyez cațholique. Il n'y a de solide en ce monde que les idées religieuses, ne les abandonnez jamais, ou, si vous en sortez, rentrez-y. »

Le lendemain se trouvant plus mal, il pria le curé de lui réciter les prières des agonisants. Comme il s'était placé à une certaine distance, il lui fit signe de venir plus près et le pria de parler un peu plus haut. De temps en temps il l'interrompait pour dire : Que c'est beau ! que c'est consolant ! Au moment où le curé prononça ces paroles : Proficiscere anima chi istiana', il inclina la tête et il expira aussi doucement que s'il se fût endormi Quelques instants auparavant, le curé lui

M. Paul Andral est mort au mois de décembre :88g.

Lancelot raconte en ces Mémoires que ce fut en entendant prononcer ces parotes par M de Saint-Cyran, au lit de mort de madame d'Anduly, que M Le Maître se sent définitivement touché de la grâce,

avait posé sur les lèvres un crucifix qui avait appartenu à sa mère et qui avait reçu le dernier soupir de sa fille.

Ainsi mourut ce grand serviteur de Dieu. Il fut enterré selon son désir, dans le cimetière de campagne qui renfermait les restes de sa fille, et on lui éleva un tombeau d'une grande simplicité. Il se compose d'une dalle en marbre Llanc surmontée d'une croix de même matlère et de même couleur. Au-devant du socle un lit cette courte inscription :

### PIERRE-PAUL ROYER-COLLARD

décêdé le 4 septembre 1845,

Priez pour lu!

C'est exactement le tombeau qu'il avant élevé à sa fitie. La ville de Vitry qu'il avait si longtemps et si noblement représentée lus érigea une statue en 1846.



## CHAPITRE V

Lanjuinais d'apres sa correspondance inédite. — Etait-il janséniste ! — Sa haine des Jésuites. — Le Jansenisme et le Gallicanisme définis par M. Dupin. — Les frères Tabourin. — Lanjuinais et la Constitution civile du ciergé. — Il collabore à la Chronique religieuse. — Les Pet les Écoles de Port-Royal, d'après Sainte-Beuve. — Fontaine et le jeune de Tillemont. — Profession de foi de Lanjuinais. — Ses lettres à ses fils. — Son opinion sur les jeux et sur la danse en particulier. — Il n'admet pas qu'on s'ennue au collège — Conseils à son fils ainé à l'occasion de sa première communion — M<sup>me</sup> de Lanjulnais donne son mari en exemple à ses fils. — Le déisme de Jean-Jacques et créul de M. Ronan.

En m'envoyant les lettres inédites de son grandpère, M. le comte Lanjuinais m'écrivait que « ce serait une grave erreur de le classer parmi les Jansénistes avérés. »

Il est certain que Lanjuinais se défendit toujours d'être janséniste; mais on aurait tort d'en conclure qu'il désavouait la « secte » ou qu'il cachait ses vrais

sentiments à son égard. D'abord il avait trop de courage pour sacrifier au respect humain la plus petile parcelle de sa croyance, ensuite il était persuadé, comme tant d'autres, que le jansénisme n'était qu'une invention des Jesuites. J'en trouve la preuve dans les extraits suivants de ses étades biographiques sur Arnauld et Nicole : « Ils (les Jésuites) parvincent à donner. aux yeux des ignorants et des faibles, une sorte d'apparence au fantôme du jonsenisme, qu'ils ont euxmêmes si bien caractérisé en l'appelant une hérésie imperceptible, conséquemment une tache arbitraire qu'on imprime à qui l'on veut, à la vérité, à la vertumême'. — « D'ailleurs cette hérésie était la plus imsginaire : elle consistait à réclamer la liberte d'opinion sur le fait de Jansénius, fait étranger au dépôt de la loi, et de la nature de coux que le simple bon sons. la tradition, l'usage, avaient permis d'examiner et toujours expressément dispensé de croire l'ar exemple, dans une question superflue, la sincerité, la liberte catholique et canonique étaient flétrics du nom de secte réprouvée et du nom de schisme, quoiqu'on eat des deux parts la même profession de foi et les mêmes pasteurs, en un mot, quo qu'il fût très avéré que, dans les victimes de cette persécution. L'unique fort était de penser autrement que les Jésuites Ce tort et ce le punition sont des phénomènes auxquels il ne faudrait pas vouloir nous ramener. »

Ainsi donc, Lanjumais ne croyait pas à l'ex stence du jansénisme; en d'autres termes, jansénisme et gal-

<sup>1</sup> Etudes mographiques et diteraires, 1823 pp. 8 et 9.

<sup>\*</sup> Id. p. a4.

licanisme étaient à ses youx une soule et même chose. Il y a pourtant entre ces deux états d'esprit une différence assez sensible et qui me paraît avoir été très bien saisie par M. Dupin:

« Le jansénisme, disait-il, est à la fois plus étroit que le gallicanisme et plus large; plus étroit en ce qu'il fait secte et n'a pas comme l'autre un caractère national; plus large et surtout plus profond, — en ce qu'il a son principe dans un dogme, tandis que l'autre n'est qu'une affaire de jurisprudence et de coutume »

Au premier abord, en prenant cette distinction au pied de la lettre, on pourrait dire que Lanjuinais fut plutôt gallican que janséniste et le fait est qu'en sa qualité de jurisconsulæ, il se monas surtout strict observateur des coutumes et des canons. Il se garda, par exemple, de prendre part aux grandes querelles théologiques qui désolèrent la fin du XVIII siècle, et l'on chercheralt en vain dans ses œuvres son opinion sur la grâce efficace. Mais il ne se borna pas à plaider la cause des libertés gallicanes; il fut un des plus chauds partisans de la Constitution civile, et je ne saurais oublier que, de 1818 à 1821, il collabora à la Chronique religieuse avec Agior, Gregoire et Tabaraud. Or, si la Constitution civile est entachée de jansénisme, et si l'on a fait un crime à l'abbé Grégoire d'y avoir prêté serment, je ne vois pas pourquoi Lanjuinais serait de ce chef exempt de reproche.

On m'objectera peut-être qu'il ne sortit jamais du giron de l'Eglise, mais l'objection na pas grande vale m, en ce seus que les Jansénistes les plus compromis protestèrent, jusqu'à la fin, de leur invincible attachement au centre de l'unité, et j'ai comme idée, d'ailleurs, que si on lui avait demandé en mourant de désavouer la Constitution civile, tout gallican qu'il croyait être, il aurait répondu par un non possumus categorique, au risque de se vou refuser les derniers sacrements. Ce qui me le fait supposer, c'est que dix ans avant sa mort, alors que le Concordat avait ramene la paix dans l'Eglise, il partait encore en guerre contre la hulle L'nigentius dans sa brochure sur les Libertés gatlicanes.

Els hien, c'est à cette impénitence finale que se reconnaissent les Jansénistes avérés Les Gallicans sauglotent sur l'oreiller de la mort, comme le P. Gratry, mais ils se rétractent. Les Jansénistes font comme Montlosier et l'abbé Grégoire : ils meurent dans le schisme, je veux dire qu'ils refusent de se soumettre, pour rendre un dernier temoignage à la vénité.

Mais je n'ai pas besoin de recourir à cette hypothèse pour établit que le gallicanisme de Lanjuinais sentait quelque peu le fagot. Je n'an qu'à feuilleter sa correspondance intime, ses lettres de père de famille, pour le prouver d'une façon péremptoire. On sait que les hommes de Port-Royai étalent avant tout des éducateurs, des maîtres d'école hors de pair Leurs méth des sont restees justement célebres, mais c'est principalement leur esprit d'éducation, d'application, de discipline, qui était admirable. D'abord leurs écoles étaient peu nombreuses, et puis les conditions, necessaires selon moi, y étaient réunies ; e 1º Le voisinage d'une maison religiouse. L'école y est adossée : incessamment

elic ressent l'esprit qui en émane. l'exemple silencieux, l'ombre austère. 2º Une image non cifacée, ou plutôt épurée, de la maison paternelle; les mœurs les plus sures encore et non moins polies; la surveillance continuelle, la douceur et la gravité des maîtres, douceur sans caresse, gravité sans châtiment; un certain respect des condisciples entre eux; une certaine chaleur pieuse du foyer domestique subsistant au sein de l'école, et un sentiment de patrie. 3º Les belles-lettres enfin, autant et mieux que dans les collèges, et en moins de temps; une culture appropriée à chaque esprit; la raison toujours présente dans l'enseignement, plutôt que la coutume<sup>1</sup>. »

Tel est le tableau que Sainte-Beuve nous a tracé des écoles de Port-Royal. Si elles avaient encore existe au commencement de ce siècle, nul doute que Lanjuinais y est envoyé ses fils ; tante de mienx, il les plaça, dès qu'its eurent l'âge de raison, à portée de sa main, chez des instituteurs? qui pourraient bien avoir été du parti, car ils habitaient les rues Saint-Jacques, Saint-Dominique- d'Enfer et d'Assas, qui étaient alors le centre de la petite communauté janséniste, et les écoles étaient rares, sous le Consulat et même au commencement de

TOME II

<sup>4</sup> Port-Royal, par Sainte-Beuve, t. 111, pp. 493 et 494.

<sup>•</sup> Ces instituteurs étaient. Muraine, rue Saint Jacques, Pilot, rue Saint-Dominique-d'Enfer; Bernard et Auger, rue d'Assas. J'ai tout lieu de croire qu'ils appartenaient à la Société des Frères Tabourin ou Frères des écoles chrétiennes du faubourg Saint-Antoine, société qui comptait en 1791 une soinantaine de membres tenant 32 écoles gratuites, dont 26 à Paris et 6 à Augurge. Détruites en 1795, ces écoles furent reconstituées vers 1807, mais quelques-uns de ces Frères n en continuèrent pas mounté exeruir pendant la Révolution. — Voir à l'Appendace.

l'Empire, où l'on donnait une éducation chrétienne Or, pour les hommes comme Lanjuinais, c'était le point essentiel Car il avait été élevé très chrétiennement, et la tempête révolutionnaire, loin d'étouffer en lui les sentiments religieux, n'avait fait que les rendre plus viss encore.

Il écrivait, le 10 mai 1811, à M Bouls, avocat à Marseille :

« Je suis chretien et catholique. Je l'ai été toute ma vie, grace à la divine miséricorde , je le suis par habitude, par sentiment, par conviction la plus profonde, après des études immenses du pour et du contre faites avec le plus sincère désir de connaître la vérite, en priant et en agissant dans la retraite au milieu du monde, mais selon les regles générales de l'Évangue et de l'enseignement de l'Ég1 se... J'avong que la religion a ses côtes obscurs, et cela doit être ; mais elle moffre des torrents de lumière dont je suis comme éblour Il est vrai que ma vie fut toujours régiée ; je n'ai jamais se ili d'intérêt à soul a der que Dieu et sa Révélation fussent des chimeres. J'ai vécu, avec sa grâce, selon les principes de ma foi ; je ne m'en auts jamais cache, même en 1793, et c'est en partie comme chrétien que j'ai éte dixhuit mois tuable à vue. C'est comme chrétien que j'ai été. avec le secours de Dieu, courageux et constant dans ma carrière politique; je n'ai point cherené les choses du monde, et Dicu me les a données par surcroit . »

Co portrait de Lanjuinals, dessiné par lui-même, est aussi fidele que possible : mais l'illustre conventionnel

Lettre medice. - Voir a l'Appendice.

ne s'est jamais si bien dépeint que dans ses lettres à son fils ainé. Jean-Louis Lanjuinais n'avait que huit ans quand son père commença de lui écrire à Rennes, où il l'avait laissé. Vous croyez peut-être que ses premières lettres se ressentiront de la distance qui les sépare, et que, pour se délasser de la politique, cet homme écrira à cet enfant sous la dictée de son cœur ! Pas du tout. Lanjuinais ne témoigna jamais de tendresso à ses lils', à moins qu'on ne considere comme telle ces mots qui reviennent à la fin de chacune de ses lettres : « Je vous embrasse tendrement, » Pensait il. avec Pascal, qu'on ne doit pas caresser les enfants, et faisait-il violence à l'elfusion de son amour paternel? Je crois plutôt que la gravité étai, chez lui chose naturelle et que les événements, en projetant leur ombre tragique sur son masque sévère, avaicut fini par refouler au fond de son cœur toutes les blandices de la parole. Et que pouvail-il bien dire à cet enfant de huit ans ? Il lui parlant de l'écriture, de l'orthographe, de ses efforts, de la necessité d'apprendre plusieurs langues, de ses devoirs envers les hommes, surtout de ses devoirs envers Dien.

- L'écriture, lui disait-il, est le commencement de toute science : continuez donc à vous y appliquer. Failes des exemples de majuscules, cela est essentiel, et espacez, alignez régulièrement votre écriture. Cela s'apprend comme
- Lanjuinais eut 3 fils : Jean-Louis, l'ainé, qui mourut à 18 ans, en 1810 ; Paul Eugène qui fut pair de France, et Victor-Ambroise qui mourut deputé de la Loire-Inférieure et dont Prévost-Paradol brigua inutilement la succession.
- No pas oublier que Port-Royal attacanit beaucoup d'impertance à l'écriture et qu'on au doit l'usage des plumes de métal.

tout le reste, par l'habitude, par les actes répétés. La verfu même ne s'apprend pas autrement ; le vice de même. Agus-sez donc toujours avec attention... J'irai bientôt vous rejoindre et juger de vos progrès Suyez doc.le, aimez Dieu et vos parents; priez pour les mechants... surtout aimez Dieu, auteur de tout bien, source de foute perfection, et prouvez votre amour pour les autres en observant ses commandements!

Aimer Dieu' ces mots-là reviennent à chaque moment sous sa plume. Quand ce n'est pas en français, c'est en latin. Car il avait un goût très prononcé pour les sentences latines, et dès que son fils apprit le latin, il en mit en tête de toules ses lettres en manière d'épigraphes :

Paris, ag florés , an X.

# Initium sapientis timor Domini.

- Yous me réciterez et m'expliquerez les quatre mois de mon épigraphe. La fin de la perfection, de la sagesse est d'aimer Dieu de tout notre cœur et d'accomplir ses commandements, sans nous laisser affaiblir et corrompre par la contagion des exemples du monde, par le vice du respect humain. Hee fac et vives.
- La bonne orthographe est celle de nos meilleurs auteurs, depuis que la langue française a produit des chefsd'œuvre. Celle orthographe est recueillie par ordre alphabétique dans le Dictionnaire de l'Académie et dans les autres ouvrages qui ont sulvi de près ce modele. Tels sont
  - Lettres du 26 prair al an VIII.

1

les dictionnaires de Restaut, r vol in-8°; de l'abbé Féraud, 2 vol in-4°; de Benoît, de Boiste, tous deux in-8°, de Wailly, encore in-8°; de Catineau petit in 12. C'est celui là que je vous envoie pour votre usage comme étant pour vous d'un format plus commode. L'Institut, qui a succedé a l'Académie française, compose actuellement un dictionnaire de notre langue qui devra naturellement être le meilleur.

- « Voilà, mon fils, ce que vous devez savoir et ce qu'il faut bien retenir.
- Je prie Dieu qu'il vous conserve dans la santé du corps et dans l'innocence des mœurs qui est la santé de l'âme.

Paris, 12 prairiel, an X.

Sire manducatis, sive bibitis, sive allud quid facilis, omnia in gloriam Dei facile.

(I. Cor. 10, 51.)

Moncher fils, vous avez bien raison de vouloir apprendre plus d'une langue; on ne peut en bien savoir une scule, sans en connaître plusieurs. Il n'y a point de profession litteraire ou savante où l'on n'ait beson de savoir au moins la langue mère immédiate de sa langue natale, pour b'en posséder celle-ci. Il y a sur le globe terrestre plus de 300 langues différentes, en y comprenant les langues mortes aujourd'hut, comme le celtique, le grec et le latin d'où vient immédiatement le français, qui a commencé à se former des débris et des altérations de ces trois langues il y a dix siècles, qui a varié, pour ainsi dire, à chaque slècle, qui ne s'est fixé que vers 1640 et qui enfin change encore sensiblement tous les jours.



### LES DERNIFRS JANSÉNISTES

 Continuez, mon fils, à vous lever matin; c'est travailler à conserver votre santé, à la consolider, à vous préserver de la mollesse, source de tous les vices.

Paris, a messidor, en X

Qui spermi modica (precata), paulatim decidit. Qui néglige les petiles faules, peu à peu tombers (dans les plus grandes).

- a C'est ici, mon cher fils, l'un des plus importants avis de la morale, autrement, de cette science, la première de toutes, qui apprend à l'homme ses devoirs, c'est-à-dire ses vrois moyens d'être éternellement heureux dans le ciel et le moins malheureux qu'on puisse être sur la terre. Ne negligez donc pas, ne méprisez pas les petits devoirs, les petits moyens, les petites fautes, les petites précautions : il ne faut rien négliger. Qui n'avance pas en science, en application, en vertu, recule et se perdra peu à pou sous tous les rapports. Cependant ne vous troublex pas de vos fautes, mais qu'elles détrussent chez yous l'orgueil, source de tout mal, et qu'elles vous servent à rantmer votre ardeur pour tout genre de bien.
- Aimons Dieu, aimons-nous en Dieu les uns les autres Je yous aime ainsi

Quelques années après il écrivait à son tils Victor-Ambroise :

Fermls, 27 juin 1811.

Mon cher fils, quand vous voulez nous écrire ou, en général, écrire ou dire quelque chose dont vous savez leaujet, pensez-y la veille, en vous couchant, le jour, en vous levant, c'est ainsi que vous saurez, non-seulement ce qu'il



faut dire ou écrire, mais aussi comment il faut le dire et quelles lettres il faut à chaque mot pour le bien écrire. L'homme n'est ni Dieu ni ange ; ses facultés sont très bornées; il n'a que deux moyens pour faire passablement ce qu'il fait, ce sont l'attention ou la méditation et l'habitude. Tout est là. Être attentif, c'est avoir l'esprit appliqué à un objet certain comme s'il existait seul. Être habitué, c'est avoir acquis de la facilité à force de faire, du talent par des aries répétés. Plus yous répéterez ce qui est bon à faire, mieux yous le ferez; plus yous sèrez dissipé, occupé de Jeux, plus yous sèrez inspie, non apti ad officia, ad optima negotia.

#### Je vous embrasse lendrement. >

Plus vous serez dissipé! Lanjuinais estimait que le temps passé au jeu, à la natation, à la danse, était du temps perdu. Il se souvenait évidemment de la façon toute serieuse dont se récréalent les élèves des Petites Écoles et des termes dans lesquels M. Fontaine faisait l'éloge du joune Tillemont : « Je l'ai connu lorsqu'il était enfant : il avait dans ses tendres années l'innocence qui on peut se figurer que lui avait conservée la maison d'un père chrétien ; mais à cette innocence il joignait une gravité et une sagesse qui surprenaient. Lorsqu'il croissait en age sous nos yeux et noire conduite, il apprenait les langues, qui lui donnaient alors l'éloignement des jeux innocens. Pendant que les autres enfants qui étaient avec lui donnaient quelque relàche à leur esprit, aux jours destinés à cela, et se livraient tout entiers à leurs petits divertissements, il s'enfermait seul dans sa chambre. Voyant l'histoire et

la géographie, il réduissi, par alphabels tous les noms marqués dans une carte et jetait ainsi, dès l'âge de neuf à dix ans, les fondements de cette science historique où il a fait voir son extrême pénétration et son incroyable exactitude.

Nous voilà loin, n est-il pas vrai? de l'education physique si fortà la mode aujourd'hui Maisautre temps, autre mœurs. Lanjuinais écrivait donc à son fils ainé:

Saint Patu, près Dammartin, 10 juin 1804

Sapientis non est dicere : non cogitaliam.

Je ne pensais pas : ce discours ne convient pas au sage. (Il faut penser il faut prévue en foutes choses le fin et les moyens, les avantages et les inconvénients. Qui ne pense point se prépare des repentirs, des reprets bien amors).

- exercer à la natation, prenez cet exercice, j'y consens; je ne veux pas vous dementir cette fois. Néanmoins, considérez que vous allez y donner trois heures qui étaient destinées au latin o'i vois étes faible, à la géographie et à l'histoire, deux des sciences les plus importantes pour tous les âges de la vie Ainsi, de retour du bain, vous y étant bien récréé, employez vos récréations du jour à réparer le temps perdu. Consultez là-dessus votre professeur, recevez ses avis avec docilité et reconnaissance, et mettez-les en pratique.
- Jaime bien les bons rapports sur votre comple, mais j'aimerais encore mieux vos succes constatés par une bonne version, un bon thème, une bonne analyse, un examen sur

la grammaire, l'histoire, la géographie, auquel vous viendrez vous offrir quand je vous verrai Souvenez-vous de ces mots de l'Evangile : en operibus cognoscatis cos. A l'œuvre on connaît l'artisan, dit le bon la Fontaine, Courage, mon cher enfant, c'estici le temps de semer pour l'àge mûr. Des semailles dépend la récolte Je vous embrasse bien tendrement. »

Mais en fait de jeux. c'était surtout la danse qui le mettait hors de lui. Lisez la lettre suivante ;

Paris g messidor an X.

Nemo ferè saltat solvius, nisi insanus.
(Gia. Disc. p. Murena).

On ne voit guère danser quelqu'un, S'il n'est l'yrogne ou insensé.

remier des magistrats, des orateurs et des philosophes de Rome, qui fut la maîtresse du monde ; en un mot, le plus illustre et le plus éclairé des païens Que peut en penser un chrétien, smon que c'est un amusement dangereux et souvent coupable ? Murens était blâmé, inculpé par le sage Calon pour avoir dansé , voità ce que répondit Cicéron plaidant pour Murens. Il ajoutait : Youles-vous rendre ce reproche croyable, prouvez donc en Murens quelque vice qui prépare à la danse et faise supposer qu'il est coupable d'un tel dérèglement. Ne m'objectez pas la coutume, car la coutume est d'être imprudent, vicieux, dérèglé. Si vous vous embarrassez des coutumes, au lieu de consulter la

vérité, le devoir, du moins ne consultez que les bonnes coutumes, celles qui sont conformes à la raison et à l'Évangile ...»

Il ne faudralt pas conclure de ces lignes que Lanjuinais eut l'esprit morose et réfractaire à toute gaieté
L'histoire témoigne, au contraire, qu'il se tira de plus
d'un mauvais pas par ses ripostes spirituelles. Mais
en matière d'éducation, il n'admettait pas que celuqui a charge d'àme se départit d'une juste sévérité, et
il n'aurait pas fait bon que ses fils vinssent, en pleurnichant, se plaindre du manque d'égards de leurs professeurs ou lui raconter qu'ils s'ennuyaient au collège.
J'ai là précisément sous les yeux trois lettres de lui
très édifiantes à ce sujet. Dans la première il envoie à
son fils ainé des vers de Voltaire:

« Ils s'appliquent, fui dit-il, aux petits pleurards de collège qui se font ainsi, presque en naissant, une mauvaise réputation qui leur reste; ils s'appliquent à tous les vices, à tous les ridicules d'écoher.

Le premier pas, mon fils, que l'on fait dans le mondo
Est celui dont dépend le reste de nos jours.
Bidicule une fois, on vous le croit toujours :
L'impression domeure. En vain croissant en âge,
On change de conduite, on preud un nir plus sage,
On souffre encor longtemps de ce vieux préjugé;
Et j'ai vu quelquefois payer dans la vieillesse
Le tribul des defauts qu'on eut dans le jeunesse.

 Pleurer de dépit et d'amour-propre, c'est un vice et un ridicule. Un vice est une habitude contraire à nos devoirs.
 Un ridicule est une habitude contraire à l'usage, à la poli-



tesse, aux convenances de la société. Nos devoirs, c'est ce que Dieu commande : t° par raison, 2° par la révélation, 3° par les justes lois des hommes. Il faut savoir être ridicule quand l'usage est vicieux<sup>4</sup>. »

Dans la seconde, il répond à son fils aîné qui s'ennue au collège :

... Ie m'ennuicheaucoup au collège, dites vous C'est bien d'en convenir, la vérité avant tout mais s'ennuyer là, c'est n'y faire pas son devoir. La bonté de Dieu a voulu qu'à tout exercice raisonnable sinon forcé de netre esprit et de notre corps, le plaisir fût attaché Vous vous ennuyez! vous ne travaillez donc pas, vous n'étudiez pas, vous n'écoulez pas, vous ne composez pas avec soin, avec attention, avec zèle, vous ne repassez point ce que vous avez appris, vous na réfléchissaz pas, vous négligez d'acquérir les connaissances nécessaires et les habitudes précieuses qui doivent vous rendre bon fils, bon ami, citojen utile, homme laborieux, instruit, se suffisant à son-même et venant au secours des autres. Ecriture dessin grammaire. latin, histoire, geographie, n'y a-t-il r'en dans tout cela gul puisse your distraire et your occuper? Voulez-your fouler aux pieds tous les secours de l'éducation ? La jeunesse est le temps, le seul temps de semer pour la vie. Si vous semez dans l'ennui et la paresse, dans la folle dissipation et l'insouciance, vous moissonnerez dans les larmes, dans le vice et dans tous les maux qu'il entraîne, pour le temps et pour l'éternité. Quand vous vous surprendrez à vous ennuyer, dites en vous-même. Je suis donc tenté, je suis



<sup>•</sup> Lettre da 18 Julii 1803

donc en péril, je fuis donc mon devoir, je désobéts à Dieu je l'offense, je m'attire le juste mépris des hommes. Au lieu des habitudes laborieuses que je dois contracter, j'en prends de funestes, je ma prepare à m'ennuyer, à me déplaire, à me faire mépriser et hair foute ma vie ; je p'ai de salut que dans l'application à tous mes devoirs ; je n'ai de remède que le travail du corps, la culture de l'esprit et l'amour de Dieu et des personnes que je dois aimer dans l'ordre de Dieu. Tous les plaisirs de la terre, toutes les richesses, tous les luens d'ici-bas, si on pouvait se les procurer, ne sauveraient pas de l'ennui. Ceux qui en ont joui davantage sont ceux qui se sont le plus ennuyés. L'homme en vain regimbe contre I ordre que la sagesse de Dieu a établ. ; il faut occuper convenablement son corps, son esprit et son cœur, ou mourir d'ennui et de chagrin, ou vivre dans la stupide apathic de la bète. Vous savez que jamais je na m'ennuie et que je trouve tonjours le temps trop court ; il ne tient qu'à yous d'être de même. Quand vous vous ennuierez, relisez ma lettre, c'est celle de votre meilleur ami. 🔻

Et pour lui donner la preuve de cette amitié toute paternelle, il ajoute, en terminant :

r Si vous n'êtes point nommé en quelque partie à la fin de l'année vous ne viendrez point en vacances, non précisement par puntion qui serait juste, mais par remède, pour que vous vous mettiez en état d'avoir des succès l'année prochaine. Ce que vous apprenez ou pouvez apprendre maintenant est nécessaire à tout. »

Que voilà bien la tradition de Port-Royal en matière de correction pédagogique! Je lisais dernièrement dans l'Education chrétienne de l'enfant, par M. Varet, un ami de nos Messieurs : « J'estime que la rigueur que l'Écriture Sainte ordonne de tenir à l'égard des enfants s'exerce bien plus parfaitement et même selon l'esprit de Dieu, par le refus d'un baiser ou des caresses ordinaires, que par les verges ou les autres mauvais traitements du corps, et que l'adresse la plus grande des pères et des mères consiste à rendre leurs enfants si jaloux des marques de bonté qu'ils leurs donnent, qu'ils soient affligés au moindre refroidissement qui paraît sur leur visage; qu'ils ne craignent rien davantage que d'être privés de leur présence... » Je ne sais si Lanjuinais avait lu ce livre, mais il est clair qu'il partageait la manière de voir de M. Varet'. C'est ce que je tenais à constater au passage.

La troisième lettre à laquelle je faisais allusion tout à l'heure est adressée à son fils Paul-Engène. C'est une des plus belles qui soiont tombées de sa plume, et je ne saurais trop engager les pères de famille à la méditer.

### Ferrols, to juidet 1810.

« On nous a écrit, mon cher enfant, que vous avez un maître d'études qui se plait ou semble se plaire à punir, et à punir pur caprice et saus discernement du coupable, saus egard sux circonstances que doit peser tout bon supérieur. On ajoute que vous soulirez cela bien impatiemment et que vous voudriez de suite sortir en quelque sorte de la pension pour celte cause scule.

' Il écrivait une autre fois à son fils . « On merige un entent quand i, vous interesse. Ménager ses defauls, mon fils, c'est le bair, »

 Je ne reconnais point là l'esprit d'ordre et de raison qu'il m'est si agréable d'apercevoir en voire conduite. Je suppose d'abord que votre vie n'est point en danger et volci comme je raisonne . je vous ai mis dans une bonne école pour deux molifie : 1º recevoir les premiers eléments de l'imtruction qui met en état d'étudier, qui apprend la voie du salut : 2º connattre des hommes qui ne sont ni vos parents ni vos domestiques, des hommes vos égaux non-seulement par nature, mais par l'ordre civil et à quelques-uns desquels vous dever l'obéissance, comme à vos supérieurs, en tout ce qui n'est pas défenda par les lois de Dieu ou par celles du pays. Je m'arrête à ce dernier point, connaître les hommes et apprendre à vivre avec eux, conséquenument à souffrir feur humeur, leurs caprices, le tre injustices, leurs faiblesses, avec prudence, avec charité, de maniere à profiter du speciacle de leurs fautes pour mieux veiller sur vous-même, sur les vôtres et contracter des habitudes de telérance, de patience, de prudence, de vigilance sur vous-même, en un mot pour receyoir l'édacation dont la principale partie est la science de gière avec les hommes, celle de supporter leurs defauts sans devenir plus vicieux, au contraire en devenant meilleur, plus sage, plus patient, plus prudent, plus juste, plus saint je tranche le mot, car j'ai le bonheur d'être chrétien et de parler à un fils qui l'est et qui vout de plus en plus le devenir par ses principes, ses habilides, son instruction, sa conduite.

e Si vous ne savez point souffrir les antres, qui pourra vous souffrir vous-même? Si le plus juste ici-bas a besoin de la miséricorde de Dieu et de l'indulgence des hommes, comment voudrions-nous ne trouver dans nos relations nécessaires avec coux-ci que de la justice? Doués que nous sommes d'intelligence et de raison, comment ne pourronsnons pas nous resigner à des maux qui ont leur principe dans la faiblesse et la corruption de notre nature et qui sont, en conséquence, inévitables? En vain nous nous tourmenterons; il faut souffrir sur cette terre, comme il faut mourir. C'est une science, il faut l'apprendre comme une autre La souffrance peut éminemment servir à notre protection morale, à notre salut et à notre bonbeur même dans la société.

- C'est en ce point surfout qu'il faut faire de nécessité vertu. Partout les hommes sont les mêmes, yous verrez partout à peu près, parioi des vertus rares et délicieuses, des vices communs et plus ou moins graves, plus ou moins désolants. Changeant de pension, vous ferez comme les peuples qui changent de gouvernement, yous changerez d'hommes et les vices resteront les mêmes ou seront pires. Il y a une prudence, une vigilante qui nous soustrait d'ordinaire aux injustices : il y a une sugesse, une charité qui nous rend plus légeres les injustices inevitables, qui, nous les faisant offrir à Dieu en sacrifice, en fait des sources de graces et des gages de salut. Si yous connaissiez mieux le monde et les maurs des nations, vous remercieriez Diau tous les jours d'avoir rendu notre fardeau si léger. Méditez sans cesse ces mots de l'Évangile : « Heureux ceux qui souffrent, ils secont consolés, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils possèderont les cieux. Portez les fardeaux les uns des autres. » Supportez au moins ma longue lettre et faites-en votre profit.
  - « Je vous embrasse tendrement vous et voire frère. »

Quelques années auparavant, il écrivait à son fils ainé :

Ferrols, près Brie, 7 août 1807.

« Mon cher fils, mille événements peuvent déranger les projets humains, et puis ne croyez point aux bontés habituelles des hommes. Tout est accidentel chez eux, il n'y a de bonté perpétnelle que celle de Dieu, les soins des pere mère et d'un ami qu'on rencontre une ou deux fois dans sa vie. Comptez donc toujours sur l'instabilité des hommes, jamais sur leur constance. Vous ne serez jamais trompé en sulvant mon conseil qui est la leçon de l'expérience, autrement vous le serez tous les jours. Songes, pour vous-même, à eviter les défauts de l'humanité Vous ne les éviterez qu'en aimant, en pratiquant lès vertus chrétiennes, savoir : I humilité l'abnegation au milieu même des jouissances, la charité qui renferme tout. Si je savais quelque chose de mieux à vous dire, je vous le dirais. Quand on aime Dieu, on peut se consoler de tout.

« Je vous embrasse tendrement. »

Je pourrais arrêter là ces citations, mais je me ferais scrupule de vous priver d'une dermère lettre. Non qu'elle soit plus édifiante et plus belle que les autres, sculement elle a trait à un événement qui, autrefois, marquait une date dans la vie des familles chrétiennes Il s'agit de la première communion de Jean-Louis Lapiuinais:

Paris, 20 mai 1803.

« Mon cher fils, j'ai consenti à votre première communion pour jeudi prochain, d'autant plus volontiers qu'il doit y avoir une retraite de trois jours. O mon fils, une grâce inappréciable se prépare pour vous dans la participation à la Sainte-Eucharistie; rendez-vous de plus en plus digne

Google

o MIVERSIT d'un si grand honneur par l'amour sincère de Dieu et du prochain, par la haine du péché, par la fidelité à vos devoirs de religion, d'école, d'homme, de famille et de cité. Admis à la Sainte Table et fidèle aux grâces que vous devez ici recevoir, vous êtes pour moi, pour votre bonne mere, doublement digne de tendresse et dégards. Vous n'êtes plus un enfant; vous acquerez les plus grands droits à ma conflance. Je vois en vous le modèle de vos frères et sœur et le protecteur de leur jeunesse. Faites pour eux ce que j'ai fait, ce que je continuerai à faire pour vous. Qu'ils soient pour yous des amis de choix, comme ils le sont par la nature des choses, par l'ordre admirable que Dieu a établ.. Mon bonheur sera dans vos vertus à tous et dans votre union réciproque, gage assure de l'espece de félicité qu'on peut espérer dans ce lieu d'épreuve et d'explation. Votre mère ira vous voir mercredi, veille du grand jour : j'espère qu'elle vous trouvera bien disposé<sup>1</sup>.

 Madame Lanjuinais (néo Julie-Pauline-Sainte des Champs de la Porte) partagealt en toules choses l'opinion de son mari, bien qu'il y eût entre eux 16 ans de différence. J'ai là devant moi quelques-una des billets inédits) qu'elle adressait à ses enfants, quand ils étaient en pension. J'y trouve la mêmo sévérité la même élévation de sentiments que dans les lettres de Lanjounais. Ainsi, elle écrit à son fils Eugène, le 29 avril 1812 : « De la première communion dépend le reste de votre vie et probablement votre bonheur dans lu ciel. Your devez être un nouvel homme et vous le seres désormais, avec la grâce de Dieu; je l'en prie lous les jours. A l'époque de su première communion communes la vie exemplaire qui a fait lant d'honneur à votre père et dont il recueillera les fruits dans le ciel. Imites-le, vous ne seuriez choisir un mellieur modéle. » Une autre fois, le 13 mars 1812, elle lui écrit : « Le temps est très mauvais et les ouvriers sont bien malheureux; le pain est extrêmement cher et ils en souffrent beaucoup, ne le gaspillez donc pas dans votre pension et remercier Dieu de ne par en manquer. » Entin, voici une dernière le tre

TOME IR 16

- Adieu, mon enfant, simez Dieu comme auteur de tout bien; ne vous laissez affaiblir par aucun scandale. Je le prie de vous benir pour que vous soyez ici-bas fidele à vos devoirs et ensuite heureux de l'ineffable bonheur du ciel. »
- a Très bien ! me disait un sceptique, après avoir lu cette admirable correspondance, ce sont là de forts beaux sentiments, mais vous savez que l'homme est double!
- Douteriez-vous, par hasard, de la sincérité de Lonjuinais?
- Non, mais je me demande avec une certaine inquiétude si cette pédagogie littéraire et religieuse ne vous fait pas illusion, en un mot, si le citoyen. l'homme publi avait toujours dans sa poche la férule du maître d'école, du pere de famille que vous venez de me montrer.
- Que vous connaissez mal les Jansénistes, m ecriai je! Si vous aviez étudió tant soit peu Port-Royal, vous

qu'elle adressait à son fils Jean-Louis, le 10 janvier 1806 : a Tu n'es plus un onfant, tu ce l'ainé de la maison, et, à ce titre, tu dois l'exemple à tes frères auxquels tu dois en outre soutien et protezion. Profile donc des facilités que tu as pour avancer dans le goût des sciences et la pratique des verlus chrétiennes sans lesquelles tu us peux réussir. Eugène, Victor et Julicite l'ont chacun gardé une dragée pendant doux jours, mois, no sachant comment te les envoyer, ils ont fini par les manger » Vouà la leçon et voltà le sourire! Madame Lanjumais mourut à Paris le 2 juin 1841, à l'âge de 74 ans. Son mari l'avait présédée de 14 aux dans la tombe. Faut-il rappeler les que lorsque Lanjumais, proscrit et hors la loi, fut réduit à se cacher pendant dix mois dans le grenier de sa maison à Ronnes, se fomme se fit sa gardien de de jour et de nuil, et que, pour n'être point soupçonnée de son dévouement, alle demanda le divorce.

sauriez que ces hommes là étaient tout d'une pièce et qu'ils ne se dédoublaient pas. Tels ils étaient dans la vie publique : des stoïciens et des chrétiens. J'ai parlé en commençant d'une lettre de Lanjuinais à M. Bouis de Marseille, j'en ai même cité un fragment qui ressemble à une profession de foi. Que ne puis-je la donner ici tout entière! on verrait que le christianisme de ca conventionnel était moins une affaire de sentiment et d'habitude que de conviction, et que cette conviction profonde était, comme il le dit, le fruit de longues et solides études.

Il était tellement convaincu de la vérité de 'sa croyance, qu'il s'affligeait, dans une de ses lettres, de n avoir pu ramener Volney', à des sentiments chrétiens, et qu'il ne comprenait pas qu'on pâtdevenir sceptique.

« Si l'on devait m'enfermer dans une prison toute ma vie, écrivait-il, je trouverais, je l'espère, dans la pensée de Dieu et de sa loi, dans la pensée du Sauveur, dans la lecture de la Bible et du Nouveau Testament, d'ineffables consolations »

Il avait pris pour règles de soi les symboles, pour explication raisonnée le catéchisme de Montpellier et celui de Naples. Il saisant ses délices du Traité de la Prière publique par Du Guet, des Psaumes et des Prophèties expliquées par Agier, et se consolait des manvais prônes qu'il entendait avec le traité de Nicole sur les manvais sermons. C'est assez dire que ses lectures étaient toutes jansénistes.

<sup>&#</sup>x27;M. de Baranto raconto en ses Souvenirs que le premier Consul dit un jour à Volney : « Qui a jumais imaginé de ne pas faire haptiser son sufant : » (t. 1, p. 20)

Le vous abandonne, écrivait-il encore à M. Bouis, le prétendu christianisme de Châteaubriand, sa religion de Paris, comme sa religion de Londres, si bien appréciée par M. de Pradt. Quant à Lamennais, it n'a guère que son style imité de Jean Jacques et son blusphème que « depuis trente ans la lecture de l'Écriture Sainte a fait commettre des millions de forfaits', »

A plus forte raison combattait-il le déisme du Vicaire savoyard et l'admiration de son correspondant pour les grands hommes qui l'ont professé ! Qu'auraitil dit, grand Dieu ! si au lieu du déisme positif, bien qu'un peu vague, de Jean-Jacques, il s'était trouvé en face du déisme hypothétique de M. Renan!

Car nous en sommes là, à quatre-vingts aus de distance. Le doute, père de l'athéisme, s'est glissé, à la faveur des dernières querelles religiouses, dans les àmes les mieux trempées, et le vent du siècle a ébranié les plus fortes croyances. Où sont les jeunes gens d'aujourd'hui qui lisent la Bible et les Peaumes expliqués par Agier<sup>2</sup>? Où sont les femmes qui ont lu les traités de Du Guet-et de Nicole? Savent-elles seulement le nom de Du Guet?

C'était pourtant le plus humain des Jansénistes et le directeur à la mode des grandes dames de son

i Yoir à l'Appendice.

Agier (1768-1823) était fils d'un procureur au Parlement de Paris. Après avoir pris parti pour le Parlement dans su querelle avoc le chanceller Maupeou, il fut étu député suppléant du tiersôtat de Paris aux Etats genéraux, présida se tribunal révolution neire qui exécuta Fouquier-Tinville et in « queue de Robetpierre, » et rempleça bl. Treithard à la présidence du tribunal d'appel, en 1801.

temps!.. Mais les gens de sa lignée étaient trop sévères. Les catholiques pratiquants de nos jours ont trouvé plus commode de s'en tenir aux dévotionne les, suivant le mot de Lanjuinais, et les autres ont jeté, comme un lest inutile, la religion par-dessus bord. Ce serait à désespérer de l'avenir de la France, si nous n'étions pas habitués aux éclipses périodiques de l'idée religieuse,

Déjà, dans son Oraison funêbre de la Palatine, Bos auet parlait de « ces âmes insensées qui cherchent le repos dans le naufrage de la foi », et le grand évêque semblait prévoir l'indifférence finale, quand il disait que les « libertins et les esprits forts tiendraient tout dans l'indifférence, excepté les plaisurs et les affaires'. » Qui sait si nous ne reverrons pas, à la suite de quelque grande secousse, le renouveau de l'esprit et de la conscience qui nous donna de si belles fleurs au lendemain de la Revolution française.

<sup>1</sup> Sermon sur la Divinité de la Religion

## CHAPITRE VI

Un roman janséniste. — Claude Brugière de Barante et sa femme, d'après leur correspondance inédite. — Les deux sortes d'esprit, selon Pascal. — Opinion de Madame de Barante sur la Constitution civile du clergé. - Les Lettres de Mirubeau à Sophie. - Détalls nouveaux sur la mort de Sophie. — Les éléments de géographie et de grammaire composés par M. el Madame de Barante pour teurs enfants. — Un drame sous la Terreur. — Comment madame de Barante sauva la vie à son mart. — Son ambition pour lui. - Ce qu'il pensait du gouvernement du Directoire. — Ses idées sur l'education — Ses lettres à son fils Prosper. — Il est nommé préfet de l'Aude. — Son désespoir après la mort de sa femme. - Prosper devient son confident et son ami. - Nommé préfet de Genève, il est révoqué par l'Empereur, après avoir été fait baron de l'Empire. - Résomé de sa vie,

J'ai montré par la correspondance de Lanjuinais et de Madame de Rémusat quels éducateurs étaient les Jansénistes de la Révolution et du Premier Empire. Aujourd'hui, pour permettre au lecteur d'entrer plus avant dans leur intimité, je lui apporte un tableau de l'amour conjugal, daté de la même époque. Ce tableau, pris sur le vif, aurait pu figurer dans les Souvenirs récents de M. de Barante, puisqu'il s'agit de son père et de sa mère; mais, pour des raisons que je n'ai pas à apprécier ici, l'historien des Dues de Bourgogne a jugé à propos d'en laisser les éléments épars dans le monceau de ses papiers de famille. En sorte que c'est moi qui, grâce à l'obligeante communication de son petit-fils, ai le redoutable honneur de le peindre. Puisse le lecteur no pas trop perdre au change l

J.

Claude Brugière de Barante (1745-1814) descendait d'une vieille famille janséniste. Son grand-père était le conseil du parti en Auvergne, et l'on avait surnommé sa femme « la mère de l'Oratoire », à cause de son zèle pour la cause Une de ses files, religieuse, avait été pendant la persécution de la bulle Unigenitus, dénoncée comme janséniste par son abbesse, assez méchante femme. Enlevée par lettre de cachet et conduite dans un couvent à Châlons, on l'y maltraita tellement qu'elle perdit la raison. Lui-même (je parle toujours du grand-père) pendant toute sa jeunesse, passée à Paris, vécut beaucoup dans le milieu érudit et littéraire de Port Royal où les anciennes relations d'amitié qui unissaient na famille avec celle des Arnauld, le mariage d'une de ses tantes avec Mathieu Pascal, oncle de Blaise, lui

donnaient une certaine situation. J'ajouterai qu'il fut un jurisconsulte des plus réputés et que le harreau et le présidial de Riom lui durent en bonne partie le lustre qui les a distingués pendant le commencement du siècle.

Claude Brugière de Barante avait donc été élevé dans un milieu tout particulièrement sévère. Au sortir du collège de Juilly, où il avait achevé ses études, il vint à Paris pour y faire son droit, et sa famille le recommanda à des Oratoriens et des Génovéfains, bons jansénistes, qui lui ouvrirent toutes les portes du monde parlementaire. Après avoir véeu pendant quelque temps dans le commerce de M de Saint-Vincent, magistrat des plus austères, et dans la société de robe et de finance où régnait M. Séguier, il fut nommé lieutenant au bailliage criminel de Riom C'est là qu'en 1780, il épousa mademoiselle Tassin de Villepion, fille du procureur du rol au présidial d'Orléans. Il avait alors trente-cinq ans, et elle dix-neuf.

- « Il y a deux sortes d'esprit, a dit Pascal, l'un géo-
- Il était lé avec Le Sage, Regnard et Furctière, il fit plusieurs comedies pour le théâtre italieu, imprimees anne nom d'autour dans le recueil de Gherardi. It collabora avec liteo e au Diffectus Epigrammettum dont la seconde partie est de lui, et réunit égatement les moitleures épigrammes des poetes français dopuis Marot, en y joignant en français le discours de liteoie sur la prate et la fausse beauté dans les ouvrages de l'esprit. Auteur d'une tradaction souvent réimprimée de la fable de Psyché dans l'Ane d'or d'Apulée, les dissertations qu'il publia sur les Fragments de Pétrone trouvés à Belgrade, sujet alors de nomireuses et vives polémiques, sont pleines de goût et l'opinion qu'il y soutient est généralement adoptee.
- P II était en même temps intendant des finances de la famille d'Oriesne.



métrique et l'autre que l'on peut appeler de finesse. Le premier a des vues lentes, dures et inflexibles, mais le dernier a une souplesse de pensée qu'il applique en même temps aux diverses parties aimables de ce qu'il aime. Des yeux il va jusques au cœur, et par le mouvement du dehors il connaît ce qui se passe au dedans. Quand on a l'un et l'autre esprit tout ensemble, que l'amour donne de plaisir! car on possède à la fois la force et la flexibilité de l'esprit qui est très nécessairé pour l'éloquence de deux personnes."

Cette éloquence, M. et madame de Barante l'eurent au plus haut degré, et c'est tout leur portrait que vient de buriner Pascal.

Esprit méthodique et géométrique, ayant un goût très proponcé pour les arts et métiers, mais en même temps nourri de la moëlle des langues anciennes, M. de Barante avait le sens droit, l'àme forte de la noblesse de robe à laquelle il appartenait Il avait une mémoire prodigieuse, nous dit son fils dans une notice inédite que je consulterai souvent au cours de ce travail, il avait de l'activité d'esprit, beaucoup de réflexion, le dégoût du vulgaire et de l'ignorance, un fond de sentiments et d'opinions qui ne supportaient pas une légèreté dans le langage. Cela lui donnait même parfois quelque chose de gauche el de lourd Libéral d'instinct et d'éducation, il avait applaydi des premiers au renouveau de 89, mais il n'avait pas tardé à désayouer publiquement les hommes de désordre qui compromettaient par leurs excès l'œuvre de la Révolution. Car jil ne concevait le progrès que dans l'ordre

<sup>1</sup> Discours sur les Passions de l'amour.

social et dans des évolut ons successives. Peut être ne voyait-il pas les choses de très loin, mais il voyait juste, et dans les temps troublés qu'il traversa il sut toujours discerner son devoir et le faire. Jamais il n'aurait consenti à transiger avec sa conscience pour le vain honneur de remplir une charge publique. Ses fonctions de magistrat ne lui plaisaient qu'à moitié, mais, comme il ne savait pas se faire valoir, il se serait reproché de ne pas savoir s'en contenter. C'était avant tout un homme d'étude et d'intérieur, et son mariage, loin de contrarier les dispositions de son esprit, contribus plut'it à les favoriser, à les accroître. Il est vrai que dans sa terre patrimoniale, l'amour lui avait fait un si doux nid!

Madame de Barante avait l'esprit plus souple, plus dégagé, plus aierte. Elle était presque de notre temps.

Née à Orléans le 21 mars 1761, de Prosper-Guidaume Tassin de Villepion et de Suzanne-Andrée Le Clerc de Dody, jansénistes de marque, elle était l'ainée de neuf enfants et fut élevée jusqu'à l'âge de dix ans par sa grand-mère maternelle, femme de peu de savoir, mais qui joignait à beaucoup de bonté une certaine origina-lité d'esprit et du courage dans le caractère.

Placée ensuite au couvent de la Ville-l'Evèque à Paris, eile y passa cinq années et y recut une instruction peu étendue, mais très solide. Si l'on s'en rapporte à une petite miniature d'Isabey que l'on conserve religieusement à Barante, elle n'était pas grande, mais fort jolie, blanche et rose de teint, avec des yeux noirs très éveillés et des cheveux de la même couleur. Son caractère était vif, sa volonté prompte et forte; elle était raisonnable et surtout voulait l'être, aussi sa raison

avait-elle souvent l'apparence de la vivacité. Mais elle avait des sentiments élevés et purs qui tengient du premier mouvement et de l'instinct moral plus que de la règle et de la religion. Douée d'une activité intellectuelle qui la rendait avide d'occupation et de savoir, elle s'était pénétrée des idées nouvelles en lisant, dans la société de son père, les œuvres de Voltaire et Rousseau, mais elle ne chercha jamais l'occasion d'acquérir des connaissances vaines et dangereuses L'étude de l'histoire et de la géographie lui suffisait avec le dessin comme art d'agrément. Elle écrivait fort joliment et causait de même, mais elle se gardait bien de jouer à la femme precieuse ou soulement au basbleu. Elle sentait qu'elle y aurait per lu sa grâce. J'ai trouvé dans sa correspondance une lettre adressée à une de ses amics qui, étant jeune, jolic, épouse et mère. ne se contentait pas de ces avantages et cherchait dans des travaux littéraires la satisfaction de son amourpropre. Il faut voir de quel ton elle la raille et comme elle la ramène à ses devoirs maternels !

A Quoil vous voulez chausser le cothurne de Melpomène, après avoir abandonné Erato. Attendez-vous à être traitée comme ceux dont vous voulez marcher l'égale. Vous aurez beau réclamer l'indulgence du public, je vous avertis qu'on s'obstinera à voir de la barbe sur votre jole figure, et qu'on dira de vous : il est impossible qu'elle travaille seule... Out, Emitie, aimer est tout notre bien ; c'est de l'amour que nous pouvons tirer toute notre gloire, c'est lui qui nous fait partager la gloire qu'acquièrent nos époux. Jouissons de leur considération, du fruit de leurs travaux : ils ont l'avantage, en travaillant de ne pas le faire pour

νã

eux seuls, ils sont animés par la certitude d'être utiles à leur famille. Qui vous soutiendra dans la nouvelle carrière que vous voules parcourir? L'amour-propre? mais il gonfie et ne nouveil pas. Croyez-moi, une gloire plus grande et plus flatteuse vous est réservée. Vous avez un fils. Déjà vous lui avez consacré vos plus beaux jours. Occupée da lui seul, il était votre univers, et vous ne pensiez pas à fixer sur vous les yeux de l'Europe. Vous trouviez alors vos journées trop courtes, et souvent une partie de la nuit était donnée à votre enfant. Vous n'existiez que pour lui, l'amour personnel, l'amour-propre avait cédé la place à l'amour maternel. En l'quelle gloire peut payer les plassirs qu'il procure? Revenez-y donc, comme à la source du vrai bonheur? »

Nous verrons plus loin qu'elle savait mettre en pratique les conseils qu'elle donnait aux autres,

C'est avec ces qualités de cœur et d'esprit — je laisse de côté les charmes de son visage, — qu'elle prit dès le premier jour un si grand empire sur son mazi, qu'elle le domina, tout en ayant l'air de ne faire jamais que ses volontés. Car elle était fine comme une mouche et elle avait deviné tout de suite le côté faible de son caractère. Elle avoue quelque part qu'elle était atteinte. de la passion de la gloire et qu'elle souffrait de son obscurité. Elle finit par donner à son mari un grain d'ambition. De modeste et de silencieux qu'il était, elle le rendit moins timide et plus entreprenant, elle lui donna la conscience de sa valent en devenant sa collaboratrice dans ses travaux d'éducation. Bref, cette liane des bords de la Loire enlaça de chêne d'Auvergna d'une manière si forte et si douce, qu'il vécut de son amour, et que, morte, il ne put se consoler de sa perte.

П

Les premières lettres de M. de Barante à sa femme sont datées du mois de janvier 1783. Il était en ce moment à Paris, en quête d'une situation meilleure que celle de lieutenant au bailliage criminel de Riom, et fréquentait beaucoup chez madame de Villarceaux, dont le mari était fermier-général, et chez M. de Saint-V.ncent qui l'ayait marié.

Mais les distractions de la capitale n'étaient pas assez fortes pour lui faire oublier, ne fut-ce qu'un jour, la bien-aimée qu'il avait laissée à Barante avec son jeune fils. Il lui écrivait régulièrement à chaque courrier, et même pour lui en dire davantage - on est si bavard quand on aime! — il s'y reprenait à deux fois. Le soir, avant de se coucher, il lui racontait par le menu ses faits et gestes de la journée ; le leudemain matin il attendait pour fermer sa lettre que la sienne lui fût parvenue. Et je vous réponds que son papier était bien rempli : il y en avant toujours quatre grandes pages pleines. Par malheur, les diligences n'allaient pas si vite que le chemin de fer, et madame de Barante laissait quelquefois partir le courrier sans rien lui remettre. Alors c'étaient à Paris des inquiétudes, une mauvaise humeur qui duraient jusqu'au courrier suivant. Mais le nuage était bientôt dissipé. Comme toutes les femmes qui se sentent adorées, elle savait qu'il su'fisait de quatre

lignes de son écriture fine pour le rendre heureux, quand il était loin d'elle, et dans sa coquetterie elle prenaît une sorte de plaisir à les lui faire attendre.

 Vous êtes fort aimable de m ecr.re aussi jol.ment, mais, je vous en prie, soyez plus assidue. Chacune de vos lettres me fait une vraie sensation de joie. Je palpite avant de les lire, et je les relis toutes chaque soir avec attendrissement. . - . C'est pour l'amour de moi que vous avez consenti a etra seule sans société intime, enflu telle que Je vous al laissée, et c'est pour l'amour de vous que je suis à Paris, que j'agis, que je me tourmente. Les âmes vulgaires croient qu'on ne s'aime que de près. Nous autres nous savons nous séparer pour des interèts communs à tous deux et soutfair les rigueurs de l'absence par l'espoir du bien gu'elle produira, Oui, mon amie, je ne suis animé que par l'idée d'un succès qui vous flatte. Je ne supporterais pas sans cela l'éloignement affreux qui est entra nous. Je na croyais pas mon exeur capable d'aimer aussi vivement qu'il vous aima. Je ne pense qu'à vous, et quand je rentre dans ma chambre, c'est pour relire cent fois toutes vos lettres, les baiser et pleurer en les baisant. »

Voilà le prélude. A l'encontre de bien des correspondances amoureuses qui se refroidissent à la longue, les lettres de M. de Barante à sa femme deviendront chaque jour plus tendres

Le 28 juin 1783, il lui écrivait de Montbrison, en rentrant à Riom :

Mon cher cœur, que je suis loin de toi! à Paris j'avais de tes nouvelles trois fois par semaine, et il se passera près de quinze jours sans que j en puisse recevoir. Adieu,

la plus aimable et la plus aimée. Je te baise mulle fois, mais comme c'est de bien loin, mes caresses ne te flétriront pas les joues. Baise pour moi notre petit Prosper qui est si gentil parce qu'il est nôtre.

## Et quelques jours après :

- c... Ce sera done dimanche que je vous embrasserai, s'il plait à Dieu, car je n'ose pas ouyrir mon caur à l'espérance d'arriver le troisieme jour. Si j'étais seul, non, ma bonne amie, je ne douterais pas de vous voir samedi. Je marcherais sans m'arreter et je ne voudrais pas perdre dans des auberges un temps que je pourrais passer avec vous, mais nous sommes deux et mon compagnen de voyage ne se porte pas très bien. Nous irons à coup sûr plus lentement que je ne voudrais. Les poetes en ont bien menti. Non, mon cœur, l'amour n'a point d'ailes. S'il en avalt, je serais depuis longtemps auprès de tol. Il m'aurait reporté vers ma bonne amis, en dépit des mauvais chemins.
- Adicu, femme adorée, que tu as eu tort quand tu desais que j'aurais amé toute autre personne comme je t'aime. Adieu jusqu'au revoir. Qu'il est doux de pouvoir te dire adieu comme cela! Mus qu'il sera cent fois plus doux de le retrouver après une absence que je supporte si impetiemment!

Bientôt co fut à son tour de garder la maison. Madame de Barante allait de loin en loin passer quelque temps chez son père, et pendant qu'elle était dans sa famille, les courriers ne cessaient de rouler sur la route de Riom à Orléans.

• ... O ma chère amie, ce n'est pas que j'aie besoin d'art pour t'écrire. Je ne regrette que le doux abandon qu'on peut avoir quand on est presse, et cet abandon qui va si bien à l'amitié, qui va même mieux au sentiment cent fois plus doux que je tai voué, ajouterant peut-ètre au plassir que te procurera ma lettre Ah' n'ôte jamais ce charme aux tiennes, que la dernière soit le modèle d'après lequel tu m'écriras toutes les autres. Va la chercher dans leccur de la plus tendre des femmes. »

Suit une anecdote charmante dédiée à mon Prosper :

« J'avais été avant-hier diner à Lavort. J'en repartis sur les cinq heures. l'étals à pied, et il faisait encore bien chaud. Lorsque je fus à peu près à la moitié du chemin, je me sentis fatigué. Je m'élendis sur l'herbe, dans un endroit bien ombragé et sur le bord d'une vigne. Comme j'avais un livre dans ma poche, je pris mon parti d'attendre en lisant que la chaleur ne fut plus incommode. Il y avait un peu plus d'un quart d'heure que j'étais là. Une fornme passa. J'étais assez attentif à ma lecture, et je no détournai pas la vue. Mais elle s'arrèta devant moi. « Bonjour, mon brave Monsieur? Alors je la regardai. Sa physionomie était assez gaie, mais sa pâleur et le mauyais état de ses habillements annonçaient qu'elle était pauvre. Elle avait avec elle une jolie chèvre bien caressante qui s'arrêta en même temps qu'elle et qui lui baisait les mains. La bonne femme me dit ensuite. Et comment êtes vous donc là tout seul ? Quand yous yous promenez, yous menez toujours avec your votre dama et votre petit garçon. Your les aimez tant tous les deux. En oui, ma bonne, je les aime bien, mais je ne peux pas les mener avec mon, ils sont bien lein, bien lein d'ici, mais ils se portent bien et ils reviandront avant les vendanges. Je lui demandai ensuite comment elle s'appelait et où elle demeurait. Son nom est Marie. Elle tabite dans le bourg à Dorat. Elle gagne sa vie en filant, et son mari travaille à présent chez M. Des-roys. Mon bon Prosper, il faudra que nous l'allions voir ensemble cette Marie qui sait si bien que j'aime ma bonne dame et mon enfant, et qui est fâchee quand elle ne me voit pas avez ce que j'aime.

Combien je regrette de ne pouvoir publier ici les réponses que Madame de Barante faisait à son mari sa correspondance a été malheureusement perdue, sauf quelques billets que nous trouverons plus loin. Il ne reste guère d'elle, en dehors de ses ouvrages, que quelques-unes de ses lettres à son fils Prosper. Mais c'en est assez pour nous donner la mesure et le tour de son esprit, et depuis que je les ai lues je crois la voir sourire malicieusement en marge de celles de M. de Barante.

- Voici trois ou quatra pensées que j'ai cusi, hes cà et la dans ta correspondance : « Les femmes tiennent à leurs agréments, encore plus qu'à leurs passions ».
- « Le remède le plus sûr pour effacer de son cœur un sentiment vif et qui peut être dangereux, ce n'est pas de le combatire, cer alors on s'en pénetre deventage et en le grave plus profondément dans son imagination, mais de le négliger, de ne pas chercher à en connaître la nature, de us pas l'examiner trop curiausoment, cur souvent le mai s'augmente par l'attention qu'en y donne. Au contraire, le peu de soin qu'en prend de lui sert à le dissiper, »
- On se plaint que la vie est trop courte. Hé, pourquei i pui squ'il semble que l'on ne sache jouer un rôle que jusqu'à la moitié de se carrière. On passe le reste de la vie à en regretter le commencement. Queile est donc cette contradiction de l'homme? 3'il désire de vivre, qu'il sache donc jouir du présent !»
- « Je voudrais que toutes les lois concouraisent à concentrer les affections et les soins des femmes dans l'intérieur de leur maison, »

TOME II.

dois te voir, lui écrivait-il au mois d'août 1788. Tu as voulu, petite friponne, me donner un attrait de plus en me mandant que tu es plus jolie dans l'Orléanais et que tu me gerdes tous tes charmes... Oui, ma petite amie, j'irai le chercher, si je le peux. Je suis impatient de te voir, même quand tu ne serais pas devenue plus jolie. Adieu, mon cœur, je le baise mille fois. Je felicite Prosper de ses succès L'abbé Delille l'appelle Émile, mais ou l'enfant gâté des belles, des courtisans, le poète des grands seigneurs et des riches, a i il donc appris, à connaître, à aimer l'enfant de la nature! L'abbé est galant, la maman est jole (surtout dans l'Orléanais) et je soupçonne que le compliment ne s'adressait pas à notre élève. Adieu, bonne petite amie, aime-moi toujours et embrasse nos enfants. »

J'ai dit plus haut que madame de Burante avait lu Rousseau et Voltaire et que les idées nouvelles, foin de l'effrayer, avaient réjoui et comme illuminé son ame. Voici une lettre, très significative à cet égard, qu'elle écrivait à une de ses amies, sous la date du 18 janvier 1791.

Il y avait un peu longtemps que vous ne m'aviez écrit, ce qui me faisait présumer que vous aviez abandonné la campagne. Je vous voyais donc à la ville, obligée de recevoir et de rendre des visites, jouissant avec empressement du seul plaisir qu'Orléans peut vous offrir, du spectacle. Je craignais même que votre bonne aristocrafie ne prit cette acrete produite par l'intérêt personnel qui domine à Oriéans, comme vous savez, et votre anne avait quelque répugnance à aller

....

causer bonnement avec vous. Mais me voilà à mon aise, yous ètes encore à Thierville, pensant avec Vauvenargues, philosophant avec vos amis. Oh l avec la douce philosophie que vous professez, dégagée de tout intérêt personnel comme vous l'étes, je suis sûre que vous ne regrettes pas cette noblesse si chimérique par elle-même, si abusivo par les prérogatives qu'elle s'était attribuées, et que les droits féodaux vous sont bien indifférents. Non, ma bonne amie, vous n'étes point aristocrate, votre âme répugnerait à ce sentiment jeloux, vous vous calomniez vous-même. Vous ne tenez au parli que par votre société et par vos journaux; moi je ne lis que ceux qui rendent compte des faits, les débats et décrets, les discours envoyés avec le procès-verbal. Je sais les réflexions moi-même, mals ce qui me sortisse dans mon amour pour la Constitution, ce sont les lectures que je fais, les recherches sur les Etats-Unis où je vois tont un peuple heureux et florissant avec les mêmes lois que nous adoptons en grande partie. Je lis M. Turgot, et je vois cet ami des hommes souhaiter à la France une nouvelle Constitution. Je sais bien que vous me répondez : mais il voulait que le peuple fût instruit, réformer et non tout détruire. Il disait cem mais il voulait que le peuple fût rassemblé, et il n'aurait guère tardé à connaître ses droits, à sentir sa force et à les reprendre. Yous souvenez-vous, ma chere amie, que vous aves envié la liberté dont jouit la Suisse. Il est vrai que je vous ai vue aussi admirer Mirabeau, et cependant qu'a-t-il fait pour que vous ne parliez de lui qu'avec horreur? A-t-il moins de talent? s'est-il conduit d'une manière déshonorante depuis qu'il est à l'Assemblée A moins que vous ne le croyez encore l'auteur, le promoteur de la journée du 5 octobre, malgré l'absolution de l'abbé Maury.

« Vous ètes blen en colère contre les jureurs. Oh! par exemple je ne m'attendais pas à cette sainte indignation de votre part. Il est vrai que vous pouvez bien avoir cette opinion puisque j'ai l'opinion contraire, et que nous ne sommes pas plus théologiennes l'une que l'autre. Yous croyez donc que ce serment qui assure la Constitution civile du clerge est contraire à la religion romaine et qu'on ne peut le prêter en conscience. Moi je n'ai pas examiné cela. J'alme la paix, et de plus je suis persuadée que les évêques n'ont pas consulté leur conscience, mais leur intéret, et voilà donc une centaine de personnes qui veulent nous persuader que nous serons schismatiques et qui le font croire à des personnes à conscience un peu timorée! Une personne d'esprit et instruite me disait l'autre jour : la Const tution civile du clergé est belle, elle était nécessaire, je l'admire, mais je ne préteral pas le serment. --Comment! lui dis-je, un seul homme est danc le maître de notre foi ? — Uul, me dit-il, en matière de discipline, il n'est au pouvoir de personne de me rendre hérétique, mais il faut bien que je suive mon évêque pour n'être pas schismatique. - Enfin voila qui est fait, il n'y a plus a y revenir. .... >

Que vous semble de cette discussion théologique si lestement close en forme de dialogue? Pour ma part j'y vois autre chose qu'une johe passe d'armes entre deux femmes d'esprit. I estime que madame de Barante vient de montrer le bout de l'oreille jauséniste et qu'à ce point de vue ce document a bien son importance. Mais si elle était plus ou moins orthodoxe en matière de religion elle l'était tout-à-fait en matière d'amour,

et nous allons voir, par la lettre suivante de son mari, qu'elle ne plaisantait pas à cet égard.

La Roche, 29 juin 1792,

 Ma bonne amie, tu m'as parlé des lettres de Mirabeau. avec un sens et une justesse admirables. Tu as fort bien démèlé (femme que tu es) au milleu de ses expressions brûlantes qu'il n'almait point Sophie : c'est-à-dire que l'espoir d'être à elle ou avec elle n'était ni l'unique ni le premier sentiment de son cœur, que ce cœur était ouvert a toutes les ambitions et je dis presque à toutes les vanités, à tous les plaisirs. Je veux ajouter lei une observation que j'ai farteaussi et dont tu jugeras la vérite. Mirabeau écrit plus pour le bon ange et pour M. Lenair que pour sa Sophic, II songe sans cesse que ses lettres seront vues, et il profite de cette occasion pour se rendre intéressant, pour parler de lui avec avantage. Il peint sans cessa son âme comme il lui est hon qu'on la voie, sa conduite comme il faut qu'elle soit pour être excusable, ses talents, ses écrits, la conscience qu'il a de ce qu'il peut faire, comme il faut qu'on en juge pour en vouloir au père qui a ravi à la société un des hommes les plus utiles. S'il parte avec énergie de sa passion pour Sophie et plus souvent encore de Sophie pour lui, c'est qu'il sait bien que c'est par là qu'il attachera. fortement à son sort le sensible Lenoir. Ma chère, songe que ma remarque est la conséquence forcée de la tienne. Si Mirabeau a pensé avant tout à sortir de Vincennes, et à jouer un rôle dans le monde, il n'est pas possible qu'un homme comme kai n'ait pas arrangé toutes les expressions

de sea lettres vers ce but, suchant que sea lettres seraient vues de M. Lenoir. Au resie, console toi pour Sophie. Elle n'aimait pas Mirabeau. Je vais te dire tout ce que je sais sur elle d'un M. Gastellier, médecia de Montargis. Il y a quaire ans qu'il fut appelé à Gien pour donner ses soins à un jeune homme malade et presque dejà à l'extrémité-Auprès de son lit était une femme de trente ans passés, grande, noire, plutôt laide que jolie, mais ayant dans la physionomie un caractère de fermeté et de force. Elle semblait n'exister que pour ce malade auquel elle rendait tous les soins sans s'occuper de rien de ce qui était autour d'elle. Cette femme, c'était Sophie et Sophie passionnée pour un autre que Mirabeau. Au bout de trois jours et alors qu'on annonçait qu'il n'y avait plus d'espérance, Sophie appelle à part M Gastellier, lui parle pour la première fois, descend avec lui dans le jardin et là, elle lui demande, sons verser une larme, s'il est certain que le malade ne peut plus être sauvé: Le médecin veut d'abord éluder la question : elle le presse et en tire l'aveu bien précis qu'il n'y a plus d'espérance. Elle se retire, et le lendemain est trouvée morte dans son cabinet de toilette, renversée sur un panier à chemises dans lequel était un réchaud dont elle avait respiré la vapeur. M. Gastellier passa encore un jour à Gien et s'informa soigneusement de cette femme singulière. Il apprit d'une de ses amies que depuis deux ans elle aimait avec fureur le jeune homme qui venait de mourir ; que la mort de M. Monnier lui laissant la liberté de disposer d'elle-même. elle allait l'épouser quand il ton.ba malade ; qu'elle s'était

<sup>1</sup> Ce maiade était M. de Poterat, gentilhomme de la famille des de Raucourt, auquel Sophie était flancé.

souvent plainte à elle de la tyrannie de Mirabeau qui l'avait liée à lui par tous les serments et surtout par celui de ne pas lui survivre, s'il ne lui en donnait expressément la permission, qu'il lui avait fermé toute issue, tout espoir de retour, en sorte qu'elle ne pût cesser de dépendre de lui et de ses volontés que quand il lui plairant.

- « Je ne crois pas qu'avec ces sentiments Gabriel et Sophie s'adorassent de bonne foi et avec vérité ; et en effet Mirabeau libre et n'ayant plus besoin de Sophie ni de ses serments et ne pouvant être qu'embarrassé d'elle, lui rend toutes ses promesses et sa foi jurée etc., etc. et Sophie en profite pour former d'autres liens dès qu'elle le peut.
- Jeunes cœurs de dix hu.t ans, qui croyez qu'on peut ètre amoureux toute la vie, apprenez que l'union de Gabriel et de Sophie n'était que l'ivresse commune de leurs sens et n'a pas duré davantage; que cette ivresse finit en changeant d'objet lorsqu'elle ne cède pas à de simples convenances sociales, à des projets de fortune ou d'ambition. O ma bonne amie, qu'il y a peu de passions, d'arrangements, etc., et de tout ce qu'on appelle amours qui mérite ce nom l que je connais peu de personnes qui aient jamais éprouvé ni inspiré l'amour comme il est dans les livres et comme l'imagination qui embellit tout nous le figure quelquefois Ma bonne, mon aimable amie, en ménage il est aisé de s'aimer toujours. L'ambition de l'époux est partagée par sa femme, ses succès sont communs avec elle ; leur fortune est la même; ils n'ont qu'une famille; enfin dans l'ordre de la société comme dans l'ordre de la nature tout les rapproche et les tient unis. Si donc ils se conviennent mutuellement, s'ils s'aiment, s'ils ne font qu'un, il n'y a pas de raison pour que cela cesse de subsister toujours. Je crois

νã

donc a'll y a quelque part d'éternelles amours que c'est lorsqu'elles sont consacrées par l'hymen. Toutes les épigrammes du monde na ma feraient pas changer sur ce point. que l'observation me confirme. Ce n'est qu'en mariage que f'ai cru voir un attachement réciproque, que je me peins le véritable amour. Si nous nous étions mieux convenus, si nous nous étions mieux simés, si... sl.., ma chere petite, ce serait pour toujours. Táchons donc de nous convenir en égalisant de part et d'autre les petites aspérités qui se repoliment muluellement... aimons-nous, et le sentiment sera plus durable que ces ivresses passagères qui, n'étant fondees que sur les sens ou sur l'imagination, s'éteignent avec la jeunesse, avec l'occasion et de mille autres manières. Adieu, bonne petite amie, mes gazettes de Paris valaient encore mieux que ce galimatias moral, n'est-ce pas? Que veux tu, quand je me mets à causer avec toi, je vais toujours tant qu'il me reste du temps et du papier. Je te baise de tout mon cœur. Veux-tu permettre que ce soit sur la bouche, mais au moins que je la sente répondre à mes lèvres. Autrement j'aimerais autant baiser la joue ou ta main. Adieu... Embrasse mes petits. >

Un galimatias moral! c'est-à-dire que cette lettre est un petit chef-d'œuvre d'esprit, de tendresse et de sentiment, et qu'on la croirait écrite d'hier par une plume légèrement imprégnée de l'encre de Jean-Jacques, tant elle est exempte de l'emphase du temps. Mais M. de Barante a laissé echappé à la fin quelques mots qui ont dû frapper votre attention. — « Si nous nous étions mieux convenus, si nous nous étions

mieux aimés! tâchons de nous convenir... aimensnous. » Qu'est-ce que cela signifie? Il faut que je vous le disc pour l'intelligence des lettres qui vont suivre.

Il paraît que M. de Barante n'avant pas tout d'abord beaucoup plu à sa femme, et qu'elle lui en avait fait l'aveu dès les premiers jours. Trouvait-elle qu'il y avait entre elle et lui une trop grande différence d'àge ? avaitelle rêvé d'une autre union plus conforme à ses goûts? N'avait-il pas su la prendre ?... Je crois aussi que leur mariage n'était pas assez riche pour le monde où ils vivaient et qu'elle souffrait dans son amour-propre d'être obligée de se restreindre à Barante, après avoir yécu luxueusement chez son père, à Paris et à Orléans. M de Villepion avait une grande fortune, mais comme il était chargé d'enfants, il n'avait pu donner que quatrevingt mille francs à sa fille. M. de Barante avait environ dix mille livres de rente. Certes, il y avait encore de quoi mener en province un petit train de maison, car en ce temps-là la vie était beaucoup muins chère qu'aujourd'hui et les mœurs beaucoup plus simples. Mais ils avaient eu six enfants dans l'espace de quelques années, et la santé de madame de Barante s en était cruellement ressentie. De là sans doute ses accès de miuvaise humeur, et les inégalités de son caractère. Quoi qu'il en soit, son mari conçut un vif chagrin de ne pas lui avoir plu assez. Elle eut beau dans la suite s'attacher à lui avec tendresse et lui donner sous la Terreur. les preuves du plus admirable dévouement, cette première impression ne s'essaça jamais de son souvenir. Il trouva toujours qu'il manquait à cette union, heureuse d'ailleurs, une certaine fleur de sympathie et

d'amour. « Peut-être avait-il tort, nous dit son sils, mais son caractère avait, en sait de sentiment quelque chose de soussant et de mésant. » Il en avait d'ailleurs parsaitement conscience, car à socce de se replier sur lui-même, il avait sini par so connaître. « Il n'y a personne, écrivalt-il un jour qui ait plus que moi besoin d'être aimé, qui soit plus sensible à l'amour des autres, qui leur en sache mieux tenir compte. On n'est pas comme cela sans être délicat, susceptible, clairvoyan, des petites choses On recherche et on demêle de petites nuances que ne verraient pas les autres. On importune ainsi ceux qu'on regarde de trop près, et l'on est moins aimable pour trop vouloir être aimé. »

« Je ne sais dans quel livre j'ai lu qu'un homme après un long voyage, se disait à lui-même : Je vais trouver sûrement ma masson brûlée, mes enfants morts, mes esclaves en fuite, ma femme inlidèle. Il ne lui arriva que ce dernier malheur, et il rendit grâces aux dieux. Eh bien, il ne vous arrivera rien de tout cela, vous en serez quitte pour une douzaine d'arbres... Adieu, mon bon ami, aimez-moi bien et ne vous fâchez jamais contre votre amie. Je vous embrasse de tout mon cœur, et ne le ferai plus qu'en châir et en os. »

Comment pourrait on se brouiller avec une femme qui le prend sur ce ton moqueur? Il lui riposta par ce mot charmant : « Quand je me fâche, je ne suis pas fâché l »

Une autre fois qu'il lui annonçait son retour prochain à Barante :

4 ... Dépêchez-vous lui dit-elle, je ne vous donne plus que trois semaines à demeurer là-bas. Vous prétendez que je vous aime mieux lorsque vous êtes loin, Méchant! ce n'est pas que je ne vous aime autant lorsque neus sommes ensemble, mais ce que je sens mieux lorsque je ne vous al pas, c'est le plaisir que j'ai lorsque nous sommes ensemble. Je me trouve bien seule depuis voire départ... »

Marivaux n'eût pas mieux dit. Aussi M. de Barante fût-il désarmé par ce gracieux marivaudage.

• Votre dernière lettre m'a fait un plaisir dont je vous remercie bien. Oh I comme je l'ai lue avec tendresse et presque avec reconnaissance l'Car ceux qui m'aiment et me le témoignent me font tant de bien, que mon premier mouvement est de les en remercier. Oui, mon amie, ma plus douce et peut-être ma soule vraie jouissance est de voir que je suis aimé... c'est de voir la tendresse, sans démêter à côté d'elle la raison, l'habitude, le devoir ou tout ce qui supplée au sentiment qui p'est pas.

 Vous me croyez loujours susceptible, et qu'est-ce qui vous annonce donc que j'ai été fâché i Quoi i ma chère amie, parce que ma lettre n'a pas le ton familler que vous bannissez si sévèrement des vôtres, a-t-elle quelque chose de froid ? Moi, choqué ! Ah ! je vous jure que je ne l'étais pas alors ; que, si j'ai conservé quelque souvenir de ma lettre, elle ne diffère de toutes celles que j'ai écrites que par la suppression de la formule fu que j'ai cru que yous n'aimiez pas. Mais ne parlons pas de cela, on se familiarise en se rapprochant, et quand je serai à côté de loi, tu no craindras plus de me tutoyer et tu neme reprocheras plus d'être susceptible...En attendant, cultivez, augmentez tous vos talents, je ne dis pas seulement pour embellir et abréger les longues journées de la solitude, mais pour devenir la maîtresse de vos enfants dans un genre très agréable. Hélas ! l'éducation publique sera bientôt nulle, et le moment approche où les enfants ne pourront apprendre que ce qui pourra leur être enseigné par leurs parents. >

2 v 8

111

N'est-ce pas que tout cela est exquis et qu'on prendrait goût à cet assaut de galanterie conjugale? Mais la note finale nous ramène à un sujet beaucoup plus sérieux, l'éducation des enfants. Du jour où leur fils Prosper fut en âge de comprendre, M. et madame de Barante n'eurent plus qu'une seule et même pensée : en faire un homme! Ils composèrent à son usage des livres élémentaires que Port-Royal n'eût pas dédaignés pour ses Petites Écoles et que je voudrais voir encore dans toutes nos écoles primaires Ce fut d'abord une Introduction à l'étude des langues ou leçons de grammaire générale. Du Marsais, Duclos, Condillac et quelques autres avaient bien apporté dans cette science les lumières de la philosophie, mais ils n'avaient pas écrit pour les commençants, et leurs ouvrages ne pouvaient être d'aucune utilité pour le premier âge. Persuadé que, dans toute espèce d'étude, il est essentiel de commencer par apprendre les meilleurs principes et par lire les meilleurs auteurs, M. de Barante essaya de mettre à la portée de son fils tout ce qu'il trouva de bon dans les grammairiens-philosophes, et sa grammaire raisonnée peut soutenir la comparaison avec tout

Ce petit livre a été imprimé en 1791, à Riom, chez Landrio!, rue des Taules.

ce que nous avons de mieux dans ce genre. Je suis même persuadé que M. Silvestre de Sacy la connaissait, quand il rédigea ses Principea de grammaire générale mise à la portée des enfants. Comme M. de Barante, c'est le soir, au sein du foyer domestique, et pour son fils ainé qu'il écrivit ce petit tivre, de même que c'est au cercle assemblé de la famille qu'il emprunta ses exemples. D'ailleurs, tous ces port-royalistes ont un air de famille. Ils sont tous, en matière d'arnauld.

Un peu plus tard M. et madame de Barante firent aussi des Étéments de géographie précédés d'une introduction en forme de conversation' qui eurent quatre éditions successives. Ils avaient lu dans les instructions de Daguesseau à son fils : « Notre mémoire, ne conserve rien avec plus de fidélité que ce qui lui a causé. du plaisir en l'apprenant. Elle se venge, au contraire, par un prompt oubli, de la peine qu'elle a eue à apprendre des choses arides et désagréables. Tel est le détail ingrat et stérile de la géographie, lorsqu'on la détache de toute autre chose ... Pour la faire passer dans la memoire, sous une forme plus gracieuse, il faut y joindre la lecture des voyages, qui, par une description exacte des pays et de leurs curiosités naturelles..., par l'histoire abrégée des différents peuples qui les ont habités, par le détail des mœurs et du gouvernement, donne du corps à la géographie et y ajoute des images qui la fixent dans notre esprit. > lls composèrent leurs Étéments de géographie d'après ces

<sup>\*</sup> Ces *Étéments* se vendaient encore en 1831 à Rium et à Clarmont, ches Landriet et ches Théhaud, imprimeurs du roi.

préceptes. Madame de Barante fit les dialogues, son mari y ajouta des notions générales sur les différents pays. quelques extraits de leur histoire et des recits tirés des voyageurs les plus estimés. Elle ne s'en tint pas là : pour compléter l'enseignement primaire de son fils, elle se mit à faire des contes, à copier des fables et des morceaux d'histoire, qu'elle apprenait ensuite par cœur. De la sorte il devint très avancé dans ses études d'enfance, mais comme ses parents, mulgré toute leur tendresse, étaient convaincus de l'indispensable nécessite de l'instruction publique, il fut placé à l'âge de neuf ans au collège d'Effiat. Il n y resta pas longtemps. Bientôt le collège fut fermé par suite de la suppression des ordres religieux, et le jeune Prosper revint dans sa famille pour y être témoin de l'arrestation de son père, de sa captivité et de sa delivrance.

Un jour, en effet, à neuf heures du soir (c'était le a mars 1794). M. de Barante fut arrêté chez lui comme suspect et conduit en prison Aussitôt, n'écoutant que et il lai en fallait, car elle avait éprouvé son courage le jour même les douleurs de l'enfantement - sa femme court à pied à la ville qui était éloignée d'une lieue, dans l'espoir de le délivrer. Mais elle n'obtint qu'à grand'peine la permission de l'embrasser à la porte de la prison, et, de retour à Barante, elle mit au monde une petite fille. Quelques jours après, tous leurs biens étaient mis sous séquestre. L'usage du jardin lui fut ôté. On ne lui laissa même pas une vache pour lui donner le lait nécessaire à la nourriture de son enfant. Elle souffrit tout sans murmurer. Pais, quand elle fut rétablie, elle prit le chemin de Paris avec la petite fille

qu'elle allaitait, confiant ses autres enfants à la garde de voisins charitables.

A son arrivée à Paris, elle ne tarda pas à s'apercevoir que tout le monde n'y avait d'autre sentiment que la crainte. Celui-là étouffait tous les autres, et l'on ne pouvait espérer de personne ni pitié ni justice. Un homme à qui elle s'adressa lui dit : Si vous m'en crovez, retournez bien vite chez yous; gardez yous de parler ici de votre mari, vous feriez qu'on penserait à lui, et cela lui coûterait la tête l Un autre lui dut la même chose. Elle vit Couthon qui la fit trembler en lui promettant d'aller bientôt en Auvergne. Enfin, après avoir battu inutalement la ville, elle trouva un député de la Dordogne' qui s'intéressa à elle et lui donna quelque espérance. Sur ces entrefrites artiva la victoire de Fleurus. Cet homme pensa que la meilleure manière de célébrer cette grande journée était [de faire des heureux. Profitant de l'ivresse générale, il arracha au Comité de salut public l'ordre de mise en liberté de M. de Barante et remit cet ordre à sa femme qui retourna, le cœur joyeux, dans son pays.

Il y a dans la bibliothèque du château de Barante, un petit hvre relié en maroquin bleu, qui a pour titre : Histoire véritable que je raconterai dans cinq ans à ma fille actuellement âgée de onze mois. C'est le récit détaillé de ce dramatique épisode. En voici les dernières lignes :

« O ma Soph.e ! lorsque je te raconteral cette histoire, tes larmes couleront et tu diras : Maman, voità un vilain

1 Elic Lacosia.

conte, mais heureusement cela n'est pas vrai. Sans doute alors l'espace de quelques années aura presque guéri les maux de la palrie. Sans doute les hommes qui firent le mal, par peur ou par faiblesse, auront cifacé à force de bonnes actions le souvenir de leurs terts ; et ceux qui le Brent par inclination et avec délices auront tous expié leurs forfaits. On ne pourra plus croire qu'il ait existé tant d'hommes occupés uniquement du malheur des autres. On n'apercevra plus les traces de la désolation genérale de toute la France. Et toi, ma Sophie, tu ne voudras pas croire qu'un meme jour marqua ta naissance et le désespoir de tous tes parents; que c'est toi qui partageas ce pénible et douloureux voyage que la mere fit dans la grande ville : et que suspendue à mon sein, tu n'as cemé d'être mouillée de mes larmes pendant les trois premiers mois de la vie. »

Ainsi finit cette relation touchante. Mais ce que madame de Barante ne dit pas, c'est que pendant qu'il était en prison, son mari ne cessa de s'occuper de l'éducation de ses enfants, qu'il teur écrivait des lettres admirables et qu'il corrigeait leurs devoirs comme s'il avait été à la maison.

## IV

Après le 13 vendémiaire, Prosper de Barante fut placé à Paris dans une pension tenue par M. Lemoyne et qui était située rue de Berry, par-delà les Champs Etysées. Cette pension existait avant la Révo-

TONL II 18

lution sous le nom de a Institution de la jeune noblesse ». - a Elle était recommandee, nous dit il, par sa bonne réputation et par la composition des élèves, qui presque lous appartenaient à d'honorables familles, muis lout s'y ressentant de l'influence de l'esprit et des habitudes du moment. Si mes parents avaient souhaité que j'y fisse une épreuve d'indépendance, elle ne pouvait être plus complete, mais ils m'avaient donné de si bons principes, ou pour mieux dire de si bonnes impressions morales, elles étaient tellement incorporées avec mon caractère, que, dans le libre choix du bien et du mal, je me trouvai avoir plus de goût pour l'un que pour l'autre, et qu'à travers les fluctuactions de mon esprit et de ma conduite, je restai honnéte homme avec des sentiments élevés et dignes de mes parents »

Il faut dire aussi qu'ils entretenaient avec lui une correspondance des plus regulières et que, de temps en temps, ils faisaient le voyage de Paris pour s'assurer de visu qu'il se conformait à leurs instructions. C'à ait surtout son père qui tenuit la plume ; sa mère ne lu, écrivait guère que de petits billets qu'elle mettait dans les lettres de son mari. Elle nurait b.en voulu lui écrire plus souvent et lui en dire davantage, mais M. de Barante avait l'habitude de couler à fond, comme elle disait, tous les chapitres que lui plaisaient, et il trouvait que, même dans le doux commerce de l'amitié, il faut un peu de méthode et de régularite, jamais de surabondance. Une lettre de son lils par decade lui suffisait, sculement il entendait qu'elle f'it la réponse a toutes celles qu'il avait reques, et qu'elle fût toujours datee, ce qu'il oubliais souvent lui-même. J'ai là, sur ma

table, toutes les lettres adressées par M. de Barante à son fils, pendant qu'il était en pension; les trois quarts ne portent aucune date, et il m'a fallu suivre le cours des événements politiques dont quelques-unes parlent incidemment, pour pouvoir les mettre en ordre. Je ne donne iet, bien entendu, que les plus importantes.

« Tusais mon bonami, comme j'aime à l'écrire de longues lettres, comme je cause avec toi de ce qui t'intéresse. Mals lu as la maman près de toi ; un mot, une caresse valent mieux que mes longues pages. Tu ne les regretteras donc pas à présent et je feral blen de te les réserver pour un autre temps. Jonis, mon enfant, jo ils bien de la tendresse de ta mère. Vois s'il y en aurait une autre capable de venir de s. loin et avec tant de fat.gues t'embrasser, t'encourager. te soigner, te payer par des caresses de tous tes travaux et de la bonne conduite. Elle ne gouvait ainsi que moi recevoir de la part une plus douce satisfaction. Lu as presque surpassé notre attente. Tu as égalé tous mes vœux, mais juge lei même si le prix qu'en le donne ne vaut pas encore plusque co que lu as fait et si les baisers d'une maman venue de cent lieues pour te voir, si le plaisir de la voir conlentés et d'en recoveir un gaze comme celu, que sa présence t'assure, ne paye pasco qui t'était du J'auraisbien aimé à augmenter ton plaisir en partagrant celui que goute ta mère. Ce sera pour une autre année, s'il n'y a pas d'obstacle, Ménage ta santé. Repose-toi un peu. Ton émulation, ton désir d'apprendre paraissent un peu passionnés. Je te pardonne puisque tu avais du temps perdu à réparer et des rivaux à rattraper, Maintenant modère ton ardeur, évite tout excès de travail et surtout toutes veilles, mais sou tiens-toi ferme où tu t'es placé. Les óloges qu'on le donne

pujour d'hui ne t'offriraient qu'un souvenir honteux et de justes remords, si tu cessais de les mériter dans le reste de La carrière....»

 Voila mon bon ami, ce que j'appelle une bonne lettre c'est comme cela que je souhaite que tu mécrives toujours. Si notre ami Voltaire n'avait pas un peu frappé cette expression de ridicule, je te dirais que fa dettre m'a satisfatt l'esprit et le creur. Cela est exactement vrai. Mais combien de choses qui le sont de même et dont on ne peut se servir, depuis qu'elles ont été gatées. Tu as bien reison de regretter Barante ou l'on te regrette tant ; si ta y reviens en esprit quelquefois, je peux t'assurer aussi que tu y es bien souvent dans la pensée et dans les conversations de tes amis. Notre douce paresse, notre oubli du monde et des événements, notre tendresse pour toi ont donc fait le charme de tes vacances ; je suls blen alse que tu ales joui aussi du plaisir que la nous as donné mais tout cela, mon pauvre enfant, peut bien être le terme des travaux d'une année, mais non l'occupation de l'année entière. A ton age on a besoin d'instruction et d'activité. Le régime polytechnique le donne convenablement, à ce que je vois, l'une et l'autre. Dans dix mois d'ici, tu apporteras dans notre retraite, si nous pouvons y être ensemble comme cette année, une foule de connaissances qui te rendront plus intéressant. Tu y apporteras peut être aussi des projets sur l'avenir. Tu seras alors au terme où pour bien des gens, la vie de l'homms commence, et où l'on prend sa place dans la societé. Si la tienne n'est pas encore marquée, si tu n'as



pos fait choix de la carrière que tu veux sulvre, ou si tu n'y es pas encors entré, que de matière à causer! Après le mois de vacances écoule, tu nous quitteras encore, peutètre alors seras-tu comme l'alglon et prendras-tu ton vol hors du nid pour l'emparer des vastes champs de l'air. Tes parents sulvront ton vol daussi près que la chosa sera possible. Ils se rapprocheront de toi pour t'observer avec une inquiete tendresse, mals ils se garderont de te retenir dans le nid pour y trainer une éternelle enfance, et quand les circonstances nous sépareront, tu m'écriras des lettres bien longues, bien pleines, bien tendres comme la derniere. Tes vœux appelleront le repos qui est toujours le terme désiré des travaux de tout genre : ils te ramèneront aussi dans la maison paternelle qui doit être la flu de toutes les courses. Je le répondrai en un llaut ues vœux aux tiens et notre correspondance bien assidue entretiendra ces sentiments mutuels de tendresse qu'il ne faut jamais que l'absence dessèche ou diminue. Conserve aussi, mon bon ami, tous ce ix dont tu m'as donné des témoignages. Je ne crains pas pour tor les dissipations ni les occasions, taut que lu me seras jamais abandonné par l'idée de ta maman et par la mienne. Nous scrons ton préservatif, comme on a dit que madame de Grignan l'était de sa mère. Occupe ton cœur a penser à nous et il n'ira point s'occuper mal, à tout autre endroit.

« Hélas! mon ami, si tu savais comme je ménage mes pauvres yeux, combien je lis peu depuis quinze ou vingt jours que je me suis aperçu du tort que je faisais à ma vue chaque fois que je m'applique longtemps, tu aurais pitié de moi et tu en sentirais mieux la nécessite de faire toutes les provisions dans la jeunesse lorsqu'on je uit éminemment

a NS N

de toutes ses facultés. Il vient un âge, et souvent il vient trop tôt où le corps et l'esprit s'affaiblissent, et où l'on ne peut posséder que ce qu'on a acquis, sans oser songer à des acquisitions nouvelles. Ce n'est qu'en morais qu'il est cras qu'on sait apprendre quelque chois tous les jours. On peut s'instruire par l'experience de tous les instants. Jusqu'au dernier jour de la vieillesse un devient meilleur quand on le veut et quand on sait se surveiller; mais on ne devient pas plus instruit.

- C'étail hier ou avant-hier mes nataliess; par hasard, j'en fis commémoration hier au soir, et ce matin toutes les fleurs du jardin sont venues parer ma cheminée. Etle est jouchée de violettes; les carafes sont plemes de résèda, d'enliets, de giroflée. On a dit . Ah! si Prosper était ici ]... On le dit bien souvent sans cela Adieu, mon ami, je Cembrasse et l'aime de tout mon eœur. »
- Oue dis-tu du calcul intégral et différentiel ? Estil bien possible que la esperes les avoir vus avant l'époque de ton examen, c'est à-dire dans deux mois d'icl? Ja ne conçois point une marche si rapide : et quelle que soit ta boune volonté et l'excellence de la méthode de ceux qui l enseignent, mon esprit a de la peine à placer dans un espaca de sept à fin I mois ce que je regardais comme le travail de deux années. Je no suis pas étonné de ce grac la géométrie l'a retenu pen de temps. Des souvenirs non encore effacés et s'exercice donne à lon capril dans plusieurs nutres parties qui l'accoutumaient à la justesse et à la forme même des démonstrations out dù le rendre très faciles lous les éléments, mais la trigonométrie sphérique, mais les sections coniques, mais surtout l'algebre me semblaient devoir remplir et bien au-delà toute cette année ci. Lu sais, monami, que ce n'est rien d'apprendre aisémen. On n'use bien



que de ce que l'on a parfaitement retenu. On ne possède véritablement que cela. Une chose apprise et demi-oubliée ne sert qu'à donner des prétentions sottes. Qui, mon ami, je t'ai trop souvent répété tout cela pour n'être pas bien sûr que lu attaches peu de prix à la vaine gloire de faire ton cours de mathématiques en moins de tamps qu'un autre: et que tu étudies, non pour la satisfaction passagère de l'amour-propre, mais pour l'utilité durable et réelle que lu trouveras à savoir et à refenir. It ne faut pas être envieux du temps, surtout quand on est à ton âge : il faut consentir à lui devoir beaucoup et attendre beauce up de lui seul. C'est lui qui dispose, qui munt, qui fortifie et perfectionne nos comaissances. C'est lui aussi qui arrange les événements et amène les occasions. Vouloir tout faire ou tout apprendre en un jour est une folle. Tes propres réflexions te l'ont appris bien v.te. Ta demande de l'Éco e polytechnique était un acompte pris sur l'avenir, une antic pation tout-à-fait inconsidérée sur les projets qu' peuvent convenir soit à l'achèvement de ton éducation, soit à l'état que tu pourras embrasser. Tu l'as senti toi-même avant que je te le dise ; et j'alme bien mieux que tu doives ce changement à toi-même qu'à tout ce que je me proposais de répondre à la premiere lettre. Je compte que tune concourres pour l'École polytechnique que dans dixhuit mois ou peut-être dans deux ans et dem.; que pendant ce temps, tu continueras de profiter comme tu le fais à present de toutes les ressources que l'offre la maison de M. Lemoyne, que tes deux frères t'y succederont et y entreront même un peu avant que tu en sortes, afin que tou exemple et ton amitié leur rendent plus utile et moins fâcheus le passage de la mazion paternelle dans une maison etrangère.....»



Mais il faut croixe que ce beau feu ne dura guère, et que la passion des mathématiques lit bientôt place à une autre plus dangereuse et moins avouable.

 Vous témolgnez à voire mère la crainte que je ne sois fàché contre yous. Qui, mon bon ami, je suis tres fàché ; mais l'ai moins de colère que de chagrin et d'inquiétude. yous connaisses ma tendresse et mon indulgence pour vous. J'oublierai le passé, si votre conduite ne m'en rappelle pas le souvenir, si yous recherchez avec bonne foi les causes de votre faule, si vous avez le courage de renoncer avec plaisir, pour l'amour de moi et pour votre propre bien nur occasions qui vous ont été funestes, et si vous vous persuadez foriement que les mêmes causes doivent produire toujours des effets semblables. Yous me parlex d'une brise de paresse comme on parlerait d'un rhume ou d'un accès de fievre. On croirait que c'est une maladle qui vous est survenue tout à coup et comme par hasard. Pourquoi ne nas avouer que ce dégoût universel qui a rendu votre pœur mort à la tendresse et à la reconnaissance, comme votre esprit l'était pour toute occupation sériouse et hon nète, n'est qu'une conséquence nécessaire de vos dissipations et de vos sorties continuelles hors de votre pension? Et dans quel moment pouviez-vous être mieux disposé au travail, si de mauvaises habitudes ne vous en tenaient éloigné, que larsque de prentiers succes vous en promettaient d'autres, pourvu que vous les achetassiez au même prix. lorsque vous vous regardiez comme engagé, sous peine de honte, à mériter les éloges qu'on vous donnait comme par avance. Quand deviez-vous être moins sujet à oublier votre mère, qu'à l'instant où vous veniez d'en recevoir les marques de la plus tendre affection. Mon ami,



reconnaissez toule votre faiblesse. C'est dans le temps où votre esprit et votre cœur ont dù être le mieux prémunis que vous étes devenu complétement coupable. Apprenez donc qu'il est une force à laquelle yous ne savez pas résister, qui triomphe de vos résolutions comme de vos sentiments, qui énerve et détruit toutes les dispositions honnêtes et bonnes. C'est l'amour de la dissipation et de l'oisiveté, c'est la séduction de l'amour-propre. Votre mère vous le mandait l'autre jour : la paresse d'un sauvage est un repos, une espèce de sommeil et rien de plus. La paresse à votre age et chez une nation civilisée et depravée est necessairement la mère de tous les vices. On ne se détourne des occupations utiles et des devoirs de la nature, que pour rechercher des jouissances d'un autre genre. Que l'expérience que vous venez de faire ne soit pas perdue pour vous. Rion ne vous a paru plus innocent que le désir de sortir deux fois par décade chez votre oncle. Ce que vous aviez souhaité d'abord comme un délassement et une distraction est devenu l'objet principal de vos vœux parce que vous avez trouvé des plaisirs faciles : parce que la mollesse et la curiosité étaient flattées et satisfaites à peu de frais. Vous avez hientôt appris à être mécoutent dans votre pension. Poursuivi par les comparaisons et par les souvenirs, vous avez etc dégoûté de la société de vos camarades, des bontés et de l'amitie de vos maîtres. A table, vous avez regretté un diner meilleur, et vous aver soupiré pour l'instant où vous sortiriez nouveau. Chaque visita à votre oncle est devenue alors un séjour de deux ou trois jours. La rentrée dans votre pension est devenue une peine. Vous avez ensure écarlé loute idée bonne et salutaire de peur qu'elle ne fit



naître le remords ; et mécontent de tout et de vous-même, yous avez chaque jour par une tausse honte et par la force croissante de l'habitude, aggravé vos torts et votre mal. Voila mon bon ami, comment on peut arriver par degrés, en un espace de deux muis, au point de se dénaturer entièrement, de n'être plus ce qu'on était ; car vous n'etiez plus alors le fils que votre mère avait laissé le 10 vendemiaire ; ce fils si tendre pour tout ce qu'il devait aimer. st reconnaissant pour ses maîtres, si plein de bons desseins et d'offections honnètes, si appliqué. Vous n'effez plus ce fils appelant par vos væux volre papa à Paris, pour y jouir des bons témoignages qu'on rendrait de vous. Vous écarilez mon image comme importune. Vous vous efforciez de m'oublier et ne m'écrivant pas, et ne répondant pas à mes lettres multipliées. Vous étlez sûrement arrivé au point de craindre ma présence. Alt! mon bon ami, puisque les conséquences de la dissipation sont si terribles pour yous, puisqu'elles yous ont été si funestes, tremblez qu'elles ne le soient encore davantage. Éloignez-vous des occasions à présent que vous savez ou elles vous ont entraine. Arrêtez-vous avant qu'elles vous emportent encore davantage et d'une maniere hréparable. J'ose espérer, mon ami, que cette faute n'aura que dheureuses suites. Elle vous apprendra à vous défier de vous-même et à demourer fidèle aux leçons de votre pure et de vos maîtres. Hélas I mon enfant, si une habitude plus longue venaient. à effacer de ton cœur les sentiments qui doivent te préserver du mal, si la dépravation succédait une fois au dégoût du bien (et il n'y a qu'un pas de l'une à l'autre). je chercherais en vam a te ramener. Bedeviens donc vite ce que lu étais. Songe et songe toujours que je tai expressément défendu d'aller au speciacle Souviens-tol



que l'année dernière tu refusas d'y aller avec madame Golia par cette seule raison; que tes sorties soient rares et sur-tout ne découche jamais de ta pension. Je suis reconnaissant envers ion oncle de l'amitié qu'il te témoigne, mais il n'est pas ton père, il n'est pas père... A-1-il jamais réflechi sur les avantages ou les inconvénients d'une démarche qui te regarde? A-t il pesé comme moi ce qui convient à ton caractère et à ton âge! Sait-il pourquoi une foule de choses qui te seraient bonnes dans trois ans te perdraient sans retour à présent. S'il avait auprès de lui sa respectable s'emme qui m'estime tant et qui m'est si sincèrement attachée je craindrais moins les sorties... »

V

Cependant Prosper de Berante était entré à l'École polytechnique, et comme à celte époque les élèves n'étaient pas casernés, il allait beaucoup dans le monde et commençait à s'occuper de politique. Pour ne pas le laisser sans guide et sans surveillance, ses parents avaient pris le parti de venir passer quelque temps à Paris, mais au bout d'un au, ils retournèrent à Barante où ils attendirent les événements. Madame de Barante voulait à toute force que son mari sollicitât des fonctions publiques, et dès l'année 1794, à peine sorti des prisons de la Terreur, il avait accepté, pour lui être agreable et aussi dans l'espoir de calmer les esprits inquiets le poste de procureur syndic du district de



Thiers. Mais cela ne suffisait pas à l'ambition de madame de Barante. Elle avait des vues plus hautes, elle révait pour son mari je ne sais quelle place où il eût été bien en évidence, et, comme elle connaissait sa modestie, elle le pressait de prendre la première venue en attendant mieux. Lui se faisait tirer l'oreille, car le gouvernement d'alors ne lui inspirait aucune confiance.

« Eh quoi! lui écrivait il de Paris, ce n'est pas assez que l'envie et la méchanceté m'arrachent des occasions que je peux regretter! il faut que monamie ajoute à leur triomphe et qu'elle mette à leur disposition les biens que je croyais independants, il faut que ses douces jouissances, son bonheur domestique, tout ce qui est vraiment à elle et à molsort empoisonné par le souffle de ces gens qui à coup sûr ne croient pas faire autant de mal, qui ne m'envient peut être les avantages attachés a l'existence publique que pour ne pas ajouter ceux-la à ceux que je possède au-dessus d'eux. De grace, ma chère amie, reprends ta scrpette, fais arracher les mauvaises herbes, embellis notre élysée, et sois heurensedu bonheur qui maas convient. Si je disais og de la législature ou de la place de commissaire au tribunal que les places sont peu désirables, peu regrettables, les malins me compareraient très vite au renard gascon. Il ne convient pas de médire de ce qu'on n'a pu obtenir J'épargneral à toi comme aux autres cette application et quand je penserais que la vie privée dans ce moment ci vaut mieux que les fonctions publiques, surtout quand elle peut être entourée de quelques agréments comme elle l'est pour nous, je me garderais de tenir ce langage. Mais cet, espoir nous a échappé d'être higislateur ou d'occuper une première place.



La comparaison ne s'établit donc plus entre les emplois brillants et notre obscurité paisible. Tu n'as plus q i'un desir vague et indéfini qui ne sait plus où se prendre, c'est. là ce que tu oses mettre au-dessus de notre situation scinelle. Semblable à l'homme sans famille et sans biens, tuveux que, comme le pauvre diable de Voltaire, l'aille ramper, dans toutes les antichambres, et également propre à tous les emplois par le besoin d'en avoir un quel qu'il soit, que je m'offre à toutes les portes sans savoir celle qui me sera ouverte. C'est à ton mari, c'est au père de tes enfants, c'est à un homme de quarante ans qui a feu et hou que tu lais cette proposition! Pour combler la mesure, c'est par les bons offices de nos députés que la veux que je sollicite celte fortune ! Mais, hors des affaires du deparlement, que sont-ils que de simples particuliers? Que peuvent ils? Ils auraient de la peine à obtenir une place de commis expédit onnaire dans le plus petit bureau. Et avec ton incroyable sophisme que rien ne déshonore dans une république, tu veux que dans ma postion j'aille m'honorer d'an poste bas et subalterne. Tu me parles ensuite de la diplomatie. Ab i si je connaissais intimement le ministre des relations extérieures, ou si j'étais fort protégé par plusieurs membres du Directoire, sans doute j'aimerais à la veille des négociations, d'une pacification générale, y prendre part ou du mains à en suivre de près les opérations. Mais je peux l'assurer par l'expérience d'autrui que ce projet est impossible. To sais aussi bien que moi, ce que c'est que le Directoire exécutif. Un travail sur les consulats et viceconsulats sera falt d'ici à quelques mois. Ces places ne sont bonnes que d'argent. Elles sont excessivement convoitées. beaucoup de mulitaires ayant servi la République avec dislinction, espérent et demandent des récompenses. Je n'oblicadrais certainement rien. Mais je ne voudrais pas pour une rente de 13 à 15 mille livres de numeraire échanger. contre un exil lointain, contre l'oubli de mesenfants et de tous les miens, la petite portion de bonheur dont je peux josir sur un sol qui m'appartient. Je te parle là des emplois principants, mais songe qu'un vice-consulat ne vaut pas moitié de la somme que je te dis : qu'un chancelier de consulat n'a pas mille écus, etc. Non, ma chère amic, je no suis pas assez abandonné de Dieu et des hommes je ne suis pas assez déqué de bon sens pour poursuivre des chimeres. Si la lortune dans son courroux venait à m'exaucer, je serais trop attrapé. Suit que ja fussa hozoré par quelque bureau a Paris, ou banni à plusieurs centaines de lieues de mon pays, je souffrirais le dépérissement de mes affaires domestiques, j'aurais tôt ou tard le remords d'avoir sans objet et sans nécessité abandonné ma mère et mes enlants. Et yous-même qui youlez absolument ma chasser hors du nid, vous y demouseriez attachée par vos devoirs de mère, par l'ennul de ma position qui ne vous plairait plus alors, etc. et vous vivriez séparée de moi.

e Pour résumer tout ce que j'ai dit (et en suppriment une foule d'autres sentiments qui m'oppressent et que je veux pas laisser échapper 101), je vous proteste que je n'accepterai, ni n'exercerai ancune fonction publique. Malgré votre sophisme, je ne me trouve honoré d'aucune de celles qui s'exercent dans notre département, parce qu'il n'y en a aucune dont ceux qui me connaissent ne me croient autant ou plus capable qu'un autre. L'opinion est suffisantement fluérà cet égard, et je m'en regarde comme aussi honoré que des fonctions elles-mêmes. Je ne solliciteral rien à Paris ni au dehor, parce que les circonstances sont telles

que je ne peux al espérer, au demander rien qui soit digno de moi. L'émulation, l'ambition des places produisent un désir inquiet qui ne sert qu'à nous tourmenter. C'est a la fierté à nous guérir de l'amour-propre et des vœus ridicules qu'il nous faut faire. Il faut apprendre à se mesurer et a se comparer à ce qu'on souhaite. Je me sons la force d'être heureux, si tu veux que je le sois avec toi... Oh! mon amie, pour mon bonheur et pour le tien et au nom de nos pauvres enfants, quitte ce sentiment qui te degoùle. de ce que tu as, et qui blesse tout à la fois l'amour et l'amour-propre de ton ami. Laisse aux cœurs vides qui n'aiment rion ce besoin de se remplir de vent et de chi mères Mals tol, si tu almes (et qui est-ce qui ferait le crime d'en donter P), si tu aimes ton mari, ne peut il donc le plaire qu'avec une charge ou un ruban enfantin ! Naimes-tu donc en lui que le moyen ou l'esperance de jouer un rôle ? Sa tendre affection depuis plus de quinze ans, et surtout ces liens si multipliés qui l'attachent invinciblement à la mère des enfants les plus aimés, valent-ils donc moins que l'avantage de se communiquer la petite considération aftachée à un titre même supérieur ? Si un hasord plus favorable à tes vœux nous avait conduit sur la scene du monde, pout-être après avoir eprouvé des peines et des dégoûts. serais-tu tout étonnée de retrouver le bonheur en rentrant chez toi. Tu te souviens du conte persan. Ne fatiguons pas notre vie entière à poursuivre et a rechercher Balhmeads dans d'autres pays que le nôtre. Au retour de nos vaines courses, nous verrions ce bon vicil ard assis au coin de notre feu, qui nous dirait. Yous n'auriez pas fait tant de pas inutiles si, avant de sortir de votre maison vous aviez regardé si j'y étais. Je n'en suis pas sorti un seul instant, et c'est là que je yous attendais. Regardons aussi nous-mêmes si le



bonheur n'est pas chez nous. J'ai plus d'une fois eru l'y trouver. Oui, ma pauvre antie, c'est près de toi que je le goûterai, d'une manière très indépendante des élections, des indications, des protections, etc. Je le jure que jamais je n'ai moins regretté qu'en ce moment de ne pas appartenir à la chose publique. Si j'en avais du chagrin, tu l'aurais aigri par tes plaintes mais puisque je n'en ai pas, pourquoi, toi qui n'en devrais avoir que par contre coup et à mon occasion, veux-tu sentir ce que je ne sens pas ? Adieu, pardonne-moi le serieux de cette lettre, comme moi je te pardonne la Gera son de la tienne. Atmons-nous, atmons nos petits, et soyons bien vite réunis ensemble.

C'était parler d'or, mais madame de Barante le laissait dire, bien résolue qu'elle était à lui mettre le pied à l'étrier. Et le fait est qu'elle y arriva quelques années après.

C'était au lendemain du 18 Brumaire. Prosper qui s'était fait le complice de sa mère et qui s'était pris d'une sérieuse admiration pour Bonaparte, entretenait souvent son père des événements politiques, se faisant l'écho de ce qu'il entendait.

t Tu dis donc, lui écrivait celui-el, que la Constitution n'a pas à sa naissance un très grand succes dans le beau monde de Paris. On n'est frondeur dans tous les pays que par mecontentement, et je parie bien cher que tous les conservateurs, sénaieurs, législateurs, tribuns etc., trouvent cette révolution et cette constitution admirables. Mois nous autres, pauvres diables, qui les payons et les nour-rissons pour leur être soumis à jamais, il nous est permis par forme d'indemnite de nous facher, d'improuver toutes



les choses faixes et à faire et de rire de tous les hommes placés et à placer. Je ne trouve donc pas mauvais que MM. Bouckard, Lantier, etc., et lous les autres mortels qui ne sont pas au moins de hotables nationaux exhaient des epigrammes ou quelquefois encore un peu d'indignation. Quant à moi, je dis au ourd'hui, comme je disais it y a six semaines um n'est pas héros gour avoir fait sauter par les fenètres un troupeau de représentants et pour avoir avec des bayonnettes usurpe le pouvoir sur des hommes qui n'avaient aucui e force militaire et que l'opinion ne protégeait pas, Sejan, Merlin, ou Reveilière en ont pu faire autant ou nième davantage, mais lorsqu'on a, comme Croinwell, chassé les orateurs et les démagogues, il faut savoir ou pouvoit réguer comme lui. Cromwel prenait les rénes d'un gouvernement que personne n'inquiétait ni ne pouvait inquiéter au denors, il n'y avait pas même un germe possible de guerre étrangere, il avait beaucoup de connaissance et d'habitude des factions intorieures, L'armée entière était à lui et l'armée depuis quatre ans avait joué le principal rôle de la révolution. ici pas une circonstance n'est la même ; et s' la paix n'est pas faite avant un mos, la fantire de Saint-Claud, le titre de Premier Consul et toutes les adulations n'empécheront pas que le héros ne tombe et ne tombe chargé de ridicule tout au moins. On se venge des espérances trompées par la haine, le mépris, le dénigrement. Cela est arrivé sans cesse depuis six ans. Tous les faiseurs de réyolutions out éte enceuses tant qu'en la cru que le changement opére tournerait à profit à tout le monde Que de louanges données à ce vit Talien tout degoûtant des mourtres de beptembre, tant qu'on a cri que son q Ther-

TOME II.

nudor assurerant Fordre, la paix, la justice, et comme on s'en est dédomnorgé enviête ! Merlin loi-même, après le 18 Fructidor, n'a-t-il pas eu ses parlisans de très bonne ful ) Dans notre révolution, il a loujours suffi de chasser ceux qui étaient en place pour bien mériter de tout le monde, au moins pendant quinze jours. La grande affaire est de se conserver, de denouer le drame avec gloire et profit pour soi et à la satisfaction de tous. Le problème est encore à résoudre et je souhaite que B., entouré de métaphysiciens politiques, et de savants de l'Institut nous en danne la solution tant desirée et si longtemps attendue Je ne l'ar jamais autant espéré que d'autres que je sals, soit parce que j'a mesuré les difficultes, soit parce que je n'estimais pas l'homme tout à fait à si haut prix que ses enthousiastes admirateurs ; J'espere aujourd'hui monas que jamais. L'article absurde et surtout atroca laisse dans la Constitution relativement aux émigrés decele la déliance et par conséquent la faiblesse. Le gouvernement n'a plus le droit de dire : on est juste quand ou est fort. On lui repondra: Yous n'eles donc plus fort à present. puisque your n'osez ètre juste envers ceux qui ont fou les poignards en 1752, envers ceux qui out commencé et dirigé la Révolution et qui un s'en sont separes que quand elle a étá solutifia de crimes; puisque vous n'osez être juste envers Sicard et ses confrères prètres et proscrits comme lai paisque vous ratifiez l'hor, ible et illégale sentence de Fructidor et que vous redoutez l'apparition de tous les hommes qui ont plus de talents et plus de vertus que les hommes que vous avez appelés. Vous faites tout comme on a fait depuis six ans Vous pardonnez au crime. vous vous fiez à la Providence et au seul cours des evepements pour la punition des scalerats; mais vous ne

pardonnez point à la verité, aux vertus, à l'eloquence. Anus avons, comme en 1795, une amnistie et point de justice. Un conserve autour de soi tous les éléments de révolution et on étoigne de leur patrie les hommes paisibles et éclairés. Voilà, mon pauvre ami, une funcuse tirade. Je t'en demande pardon. Pourquoi aussi, as-tu songé à nous parter de Constitution ? Pourquoi as-tu réveillé mon courroux contre tout le fitre de cotte charte appelée Dispositions générales, amas indigeste et incohérent de maximes maises ou féroces, bien mal rédigées et dont il n'y a pas une, qui, memo vraie, ne soit sottement présentée et tout à fait hors de place. Je ne vois malheureusement encore dans tout ce qui s'est falt qu'un changement d'acteurs et mon un progrès d'action, Mais Dieu merci, ce ne sont plus des lézards qui chassent les oiseaux. Un n'a mis hors de la volière que des beles bien venimeuses, et les illustres compagnons qui vont régner à leur place sont d'une espèce plus noble et d'ane nature medleure. Nous avons toujours gagné cela. Parmi ces hommes nouveaux se trouve La Place, ministre et sénatour désigné. Son ami Duprat vout te présenter à lui, te faire diner avec ce puissant du jour. Il t'a cherché pour cela rue Helvétius et de là rue Villedot, et en m'écrivant, il me marque et sa bonne volonté pour toi et son regret d'ignorer ton adresse. L'espère et je suppose qu'il l'aura cultur rencontré et qu'il l'aura procuré une connaissance qui le sera bonne et agreable, même indépendamment du crédit et des places. Say ou du moins son journal, paraît bien réservé dans son jugement sur les événements du 18 Brumaire et sur ce qu'on en doit attendre. Il est permis de soupçonner qu'il approuve pou ce qui s'est passé et n'espère pas heaucoup de l'avenir. Cela m'a bien étonné. Tout me paraissait fait comme pour ses amis. La perte de son frère l'aurait-elle refroidi sur le héros qui a sacrifié en Syrie ten. d'hommes de mérite et qui en a abandonné un plus grand nombre encore aux caprices de la fortune et de la guerre dans les sables de l'Egypte?

Ces lettres si digues et d'une eloquence si fière sont un nouveau témoignage que le pays était las de l'etat d'anarchie où il vivait depuis dix ans et que, après avoir eté secoué par tant de commotions politiques, il soupirait après l'homme providentiel qui lui apporterait la paix Ce fut au Premier Consul qu'échut cet honneur. Aussi M. de Barante s'empressa t-il de lui offrir ses services. Il s'était lié, sous le Directoire, avec M. Creuzé, secrétaire de Lebrun. Quand la Premier Consul institua les préfets, Lebrun le porta, sur sa liste et il fut nommé, non sans peine, à la préfecture de l'Aude. Les vœux de madame de Barante étaient enfin exaucés. Elle n'en conçut pourtant qu'une joie médiocre, si je m'en rapporte à la lettre survante qu'elle écrivait a son fils :

Mon petit coquin, vous êtes bien aise de ce que votre père s'en va à deux cents lieues, de ce que votre pauvre maman au tieu d'alter vous embrasser, vous gâter, se promener, causer enfin passer de tout doux instants avec vous, va devenir je me sais quoi, aller je me sais où. En vérité, j'ai presque envie de vous quereller : mais vous, rien : vous ne voulez pas que je me fâche, et votre père l'est peut-être de la lettre toute philosophique que je lui ai écrite il y a peu de jours. Je ne voyais pas la plus petite apparence à ic

voir préfet et après en avoir été fâchée un petit moment, j'avais regardé cette place d'un mauvais œil, et je m'etais mise à la mépriser. A présent il faudra bien prendre la lunette couleur de rose, à cause de mon cher enfant qui peut tirer un assez grand avantage de cette nouvelle carrière. Voilà donc qui est fait, je suis contente, mais pas très aise. Que vais-je faire de mes deux petits garçons? Je les mettral en pension, bon, mais de ma paresse? avec toute autre place je pouvais vivre avec elle; in place aureit été toute à Monsieur. Rien pour Madame. Comment! je seral oblige de représenter? de faire des honneurs, et puis.... mais, mon Dieu, ne voilà-t-il pas que je vais encore me donner des airs d'être mécontente tandis que tant de personnes envient peut-être ma position..!

## De son côté, M. de Barantelui répondait :

a Ta lettre m'a affligé. Que parles-tu des dons de la jeunesse, de ses agréments qui s'enfuient i ne sais-tu pas, méchante, que ce qui te reste n'est encore que trop bon pour moi. Que veux-tu dire aussi avec les moyens de plaire par l'esprit. Ah! ma pauvre bonne, ce n'est ni la figure, ni la jeunesse, ni l'esprit seul qui assureront notre bonheur et qui conserveront ou réchausseront l'amour mutuel, dans cette terre étrangère où nous aurons tant besoin de nous aimer puisque nous serons tout l'un pour l'autre. Il n'y a que l'intérêt vral et illimité que nous prendrons réciproquement l'un à l'autre, il n'y a que l'identité. Je ne serai malheureux que quand je verrai que cet intérêt auquel j'ai droit n'est pas sons réserve; que quand je sentirai dans re que tu désires, dans ce que tu projettes, dans ce que tu

juges, dans ce que tu dis, que nous sommes *deur*. Ah ! ne soyons plus qu'un si lu veux que j'existe avec quelque espérance d'un bon avenir. »

\* Si j'étais un peu moins maussade, écrivait-elle encore à son fils, la veille de son départ pour l'Aude, je vous parterais de Barante. Rien n'est plus joit, la plus bette verdure; toutes les fleurs s'empressent d'éclore. Déja nous avons des roses, mais je ne veux pas regarder tout cela. Je serais tenté de les regretter, et vous savez que ce sont seulement les personnes qui me touchent, et non les choses. Adieu, mon bien bon am, je vous écrirai sûrement avant de partir, vous aurez mon dernier adieu.

li eut aussi sa dernière lettre'. Lettre de doux reproches et qui dut lui être très sensible, car madame de Barante n'était pas grondeuse de sa nature; elle était plutôt disposée aux caresses qu'à la réprimande. Mais cette fois le cas était trop grave, Prosper avait commis une trop grosse faute pour n'être pas grondé par maman. Ne s'était-it pas permis de quitter 1 École polytechnique sans prendre conseil de personne, et de le cacher à ses parents?

Cette fois M. de Barante se fâcha pour de bon, et voici la semonce que son fils reçut :

 Lire à l'Appendice les consoile qu'elle lui laissa sous forme de lettre.

- Le vous remercie de votre exactitude à me répondre. Votre lettre m'a procuré une tres cruelle certitude, mais elle m'a tiré d'un douts très pénible el d'une situation très ridicule. Je saurai qu'il ne faut jamais parler de vous ni souffelr qu'on m'en parle sous peine de dire ou d'entendre dire des choses qui me dévouent à la risée et qui ne tarderaient pas à vous donner une mauvaise réputation.
- « Je voudrais avoir à vous remercier de votre franchise. parce que cette qualité couvre bien des fautes. Il amait fallu pour cela que votre lettre fût venue il y a trois mois. Elle était si naturel'ement la réponse à celles dans lesquelles je vous exprimais des craintes! Deux fois je vous ai écrit dans le sens et avec tous les détails qui invitent à la confiance. Your avez mieux aimé montir. Je ne veux pas vous faire rough en vous disant tout ce que je devrais vous dire sur la bassesse de cette conduite. Mais remarquez du moins, q c'on ne trompe, jamais, longtemps, coux même qui sont à 200 houes, coux que lour cœur dispose le mieux à être dupes. La vérité se découvre toujours un peu plus tôt ou un peu plus tard. Il est même presque impossible que cela soit autrement. Il faut donc manquer d'espri, et de reflexion encore plus que de délicatesse et d'honneur, pour entreprendre de tromper les antres. Yous n'avez pas encore dix-neuf ans, renoncez à ce métier et tâchez de bien sentir qu'il est inut le et souvent n sisible, autant qu'il est vil.
- a Votre mercest urdade. Jai craint d'aigrir son nal en lui communiquant votre lettre qui l'affligera encore plus que moi Elle ignorera tout jusqu'à ce que sa santé lui permette de voyager. Alors elle ira à Paris; et elle prendra toutes les mesures convenables pour vous préserver, s'il est possible



et s'il rel encore temps, de l'indépendance et de l'oisiveté qui ont en tant d'attracts pour vous et auxquelles vous avez sacrifié votre avenir, le mien, l'estime des gens honnètes et le cœur de vos parents '

« En attendant, suivez de cours de l'École comme si vous eticz encore éleve. Qu'une occupation forte et continue yous éloigne des occasions et vous fasse réparer beauco in de temps perdu. Yous n'étes point exclu des examens. Disposez-vous à vous y distinguer. Je ne juge que par les résultats. Je sais ce que vaut cette phrase ; je ferai ou f'ai fait un excellent examen. Sovez reçu dans le génie militaire on dans tout autre corps que vous vondrez choisir de preférence ; ma's, au nom de Dieu, soyez reçu quelque part, ayez un état, et que je ne perde pas le fruit de votre éducation. One je ne sois pas embarrassé de vous à l'âge ou tous ceux qui ont commence comme yous, mais avec bien moins d avantages, sont placés honorablement pour eux et utilement pour la société. Si les circonstances permettent que vous soyez appele à une école ou à des fonctions diplomaliques, on prendra avec plus de plaisir un officier du génie qu'un homme sorti sans emploi de l'École polytechnique. I ne place obtenue dans ces honorables conçours témpigne bien mieux du mérite d'un candidat que ce certificat qui vous a coute ii cher.

« Je vous parle ici comme à quelqu'un qui est capable d'entendre la voix de la raison. Je vous o'Tre le seul moyen qui vous reste de regagner l'estime et la tendresse de votre père Non, mon ami, votre destinée n'est pas de donner des espérances et de les trahir, on fatt soi-même sa destinée, avec un caractère honnète et une volonté forme de faire tout ca qui convient on ne trompe point, on se trahit point

ce ix à qui on a fait concevoir de soi une opinion avantageuse. Vous vous ètes un peu trop occupé jusqu'à présent de donner des espérances, trop peu de les justifier. Je vous l'ai reproché il y a plus de six ans. Vous êtes sous tous les rapports un grand prometteur. J'ai cedé trop facilement aux illusions de l'amour-propre paternel. J'ai espéré beaucoup plus que je ne devais et je commence à rabattre tristement des rèves qui ant quelquefois embelli mon avenir; mais je ne peux pas eroiro que yous trabirez ce, reste d'espérances que je, venx conserver. Il ne tient qu'à vous d'y être fidèle. Toutes les fleurs de votre enfance ne deviendront pas des fruits. Hélas! j'en aus maintenant trop sûr. Mais au moins, je vous en prie, ne soyez pas un arbre stérile ou maifaisant. Cette idée me ferait trop de mal, je ne veux pas m'y arrêter. Ne dites plus que votre destinée est de trahir mes espérances. Ne m'ôtez jamais la petite portion que vous m'avez laissee. Dépêchezvous, au reçu de ectle lettre, de reprendre avec assiduité tous les exercices de l'École. Songez que votre mère sera auprès de yous dans un mois, le lui donnerai de tolles instructions, qu'elle ne sera pas trompée sur ce que je veux savoir. Qu'elle n'ait aucun chagrin en vous revovant et qu'elle voie, à l'empressement que vous mettrez à réparer. votre faute combien yous attachez de prix a son amitie.

\* J'exige que vous m'accuslez tout de sulte réception de cette lettre et que vous me disiez nettement et sans détour si vous êtes rentré à l'École pour en suivre tous les exercices autant qu'il est possible et parmis à quelqu un qui a renoncé au titre d'elève. Je suis persuadé que si vous n avez donné aucun mecontentement, on mettra peu de restrictions à la demande que vous ferez à cet égard, et que votre

exclusion volontaire de l'École peut bien n'avoir d'autre effet que de vous faire perdre le traitement et le grade qui vous élaient accordes . . . »

Le fils, piqué au vif, répondit tout de suite à son père, mais il faut croire que sa lettre était tout juste polie, car elle lui attira la réplique suivante :

- « Mon très respectueux fils,
- · Votre dernière lettre n'est ni respectueuse, au tendre, ni raisonnable. Las bien connu quelques enfants qui, lorsqu'ils étaient grondés par leur papa, se rejetaient dans le sein de leur mère et semblaient, en l'accablant de caresses. vouloir indiquer micus que c'était elle exclusivement qui avant leur affection. Ce moyen d'annoncer à son père qu'on est fàché contre lui parze qu'il est juste, n'est pas du tont hors de la nature des enfants gàtés. Mais aller caresser son petit frère qu'on négligeait depuis six mois! et croire que par la on fait pièce à son papa, en vérite cette charge ne vaut men : elle est au-dessous des marmols de six ans. Cependant si votre colère n'avait cu d'autre effet que de valoir à ce pauvre Amable une lettre qu'il attendait depuis si longtemps, je n'en aurais pas dit le mot. Mais que voulez vous que je dise en vous voyant le prier de vous donner des nouvelles de votre mère, parce que je n'en ai pas le temps? A votre avis, ai-je jamois manqué de temps pour vous errire beancoup de lettres et de très longues lettres ? Yous ni-je jamais laisse dans l'inquiétude sur lout ce qui yous intéresse ? Aurez-vous quelque chose à gagner dans le choix de voire nouveau correspondant? C'est surtout, à ce qu'il me semble, un excellent moyen d'avoir des nouvelles

promptes et sùres de votre maman! en vérité, vous mériteriez qu'on vous servit suivant vos demandes et qu'on ne
vous fit rien savoir que par ce pauvre Amable, qui fait un
brouillon de lettre en quinze jours et qui en attend cinq ou
six ensurte avant de songer à le soumettre à mes corrections. Le dépit des petits enfants est une chose bien extravagante et qui empêche bien fout raisonnement, puis
qu'avec autant de tendresse que vous en avez montrée à
votre maman, vous ne voulez pas être informé d'elle que
par un enfant qui sait à peine écrire et qui passe presque
toute la vie à la pension.

« Mais laissons là ci votre éplire ab irato ci tout ce soi enfanti lage d'un fils de dix-neuf ans qui a en quelques obligations à son père. Je ne demande qu'à oublier ce nouveau tort et à recevoir de votre part des témoignages meilleurs de la justesse de votre esprit et de votre cœur. »

De son côté, M<sup>me</sup> de Barante écrivit au jeune polytechnicien :

## Carcassonne, co 3 florgal,

Le suis en vérité fort heureuse de n'avoir su que très tard l'avou forcé que vous avez fait de vos fautes et que votre père m'ait empérhée de vous écrire dans le premier moment ou j'étais si erucliement affectée de votre conduite l'e vous aurais dit que vous aviez perdu toute ma contiance, que je me reprochais celle que j'avais que en vous jusqu'à ce jour, et surtout la sottise que j'avais que de croire qu'il était possible de trouver des amis dens ses enfants, que vous vous ritez de notre bonhomie qui, en vous croyant des principes de tagesse, de vertu, vous laissait la bride sur le cou, et





qu'il n'y avait pas de raison pour ne pas ètre inquiété sur toute votre conduite. Je vous aurais mande tout cela avecun ton courroucé qui vous turait sans donte encore plus pique que la lettre de votre papa, qui aux reproches sévères d'un père joignail les conseils et les observations d'un ami, Et à cette lettre vous en avez répondu une de quatre lignes, Celle que vous m'ecrivez par le même courrier est bien tendre, jen conviens, mais ne savez-vous pas que tout est communentre votre pere et moi et que notre tendresse pour yous est égale. Yous avez écrit presque au même instant où vous avez reçu sa lettre. Votre amour-propre a éte un peu blessé et c'est lui seul qui a dicté la réponse. Yous n'avez consulte ni votre cœur, ni votre raison, et surement vous avez eu ensuite du repentir , surtout lorsque vous surez reçu la dernière lettre de votrepère, je présume bien que vous vous serez háté de réparer cette soltise. Mais sovez tranquille il yous a pardonne, il n'a vu dans cela qu'un enfant.llage. C'est Peper qui a battu sa maman nourrice : il en est fâché, il s'avance tout doucement par derriere pour l'embrasser, mais si elle s'en aperçoit, il retourne bien vite bouder dans son coin. Mon bon ami, yous avez bientôt dix-neuf aux, nous sommes à deux cents lieues les uns des autres, vous devez commencer une carriere qui doit peut être décider de votre avenir. Vous êtes chargé de veiller sur vos frères et de leur tracer une route Tout cela n'est pas jeu d'enfant. »

## ·VI

Cette lettre est la dernière qu'ait écrite M<sup>m</sup> de Barante. Quelques jours après elle tomba gravement malade et Prosper fut appelé en toute hâte auprès d'elle.

a Eile avoit vu sa fin sans tilusion et avec courage, a-t-il écrit dans ses notes intimes. C'était dans toute la force de sa raison qu'elle avait senti la mort s'approcher. Son âme s'était montrée à decouvert ; soutenue par les souvenirs de la vie la plus noble et la plus pure, elle avait parlé à tous un langage à la fois si élevé et si naturel, qu'elle était devenue pour eux une autre personne Elle avait toujours conservé le respect plus que l'habitude des pratiques de la religion Le confesseur qui fut appelé, homme pieux et sensé, sut comprendre cette disposition, if ne songes pas à la troubler et pariagea l'impression commune. Il fut frappé d'entendre ma mère lui dire au premier mot et du ton le plus simple qu'il u'y avait là personne de trop et qu'elle n'avait à avouer ni une action ni une pensée qui lui donnàt le moindre remords .... Je la soignais le jour et la nuit, elle ne voulait men prendre que de ma main. Une nuit, je aus couché sur un matelas près de son lit, je m'étais assoupi un instant. Je devais lui faire prendre d'heure en neure une potion très efficace. Elle s'aperçut de mon sommeil et lorsque je lui portai la potion, elle me dit d'une vou douce : « Prosper, tu as laissé passer l'heure. » Je regardai de

nouveau la pendule, j'avais été exact; je n'ai jamais oublié l'impression affreuse qui me traversa l'esprit pendant ce clin d'œil. Ce sont les dermeres paroles qu'elle m'ait adressées. Ce fut avec peu de connaissance et une raison affaiblie qu'elle se sépara de nous ; quand on m'éloigna de la chambre, elle ne pouvait plus s'en apercevoir. \*

Le desespoir de M. de Barante fut affreux. En perdant sa femme, il perdait non seulement le bonheur de sa vie, mais jusqu'à sa ratson d'être. Pendant longtemps il ne put s'habituer à l'idée qu'elle était morte : il lui écrivait, comme si elle avait été en voyage, des lettres qu'il caenciait ensuite et dans leaquelles il lui parlait de sa douleur, de son isolement, de ses enfants. Il avant pris ses fonctions en dégoût et la ville de Carcassonne en horreur, s'imagmant qu'elle y avait gagné ta maladie qui l'avait emportée. Mais il lui restait des enfants à élever et à instruire. Il se reprit peu à peu dans leur doux commerce. D'autant qu'à dater de la mort de sa mère, son fils aîné changes, complètement de conduite. Il apprit à valoir mieux qu'auparavant, sa conscience devint plus éclairée, son esprit beaucoup plus religieux II était entré comme surnuméraire au ministère de l'Intérieur, à son retour à Paris. Jamais il ne donna à son père le mo ndre suict de plainte. Au contraire, il devint son correspondant de tous les jours, son confident, son soutien, son meilleur ami.

Il faut lire les derniers épanchements de M. de Barante dans le sein de son fils pour avoir une idée du vide immense que la disparition de sa femme laissa dans sa vie :



- « Mon cher ami, tant que je n'ai pas été seul et que je trouvais sans cesse auprès de moi quelqu'un à qui je confiais mes pensées, quelqu'un qui me parlait de tout ce qui m jutéresse et d'aut les sentiments et les intérêts se confendaient avec les miens, je pouvais me passer de correspondance écrite l'aimais tes le tres, je les désirais, mais je pouvals m'en passer pendant plusieurs semaines. Ton silence ne me fâchait que parce qu'il me laissait plusieurs jours d'inquiétudes, toutes les fois qu'il était trop prolongé Tu le sais trop Ma position a changé. Je suis seul Je n'a, plus a qui parler, personne a itour de moi ne m'entendrait, ne me répondrait... personne ne peut éprouver des sentiments semblables ni avoir des sentiments comun uns. Ce n'est donc plus pour maidonner de tes nouvelles, pour m'éviter des inquiétudes, c'est pour que je tienne à la vie, c'est pour que j'aic avec les miens une espèce de conversation, que ja te demande de mécrire le plus souvent que la pourras .. »
- trouble. Je suis tons espérance et même sans dévirs, et regrei tant les sensibles plaisurs dont la douceur enchante ma jeunesse. Cet état ou l'on est habituellement triste mais jamais ému par un chagrin vif. jamais agité par un sentiment mattendu, me paraît fort convenable à la sociéé; et c'est dans ce sens que j'ai lu quelque part que l'emmi engra sse l'engraisserai donc par la longue ois vete de mes facultes sensibles et voulantes et par l'exercice modifé de mes facultes pensantes... Je fais chaque jour ma tâche comme le bœuf falt son s'llon; et quand je sortirai du champ il sera passablement labouré et a ma produit une moisson ordinaire. Ma sensibilité n'a d'exercice actuet que par ma correspon-

dance avec tol. Si lu la rends axacte et bien nourrie, si ene ne m'apporte jamais rien de lâcheux ni d'inquietant sur le compte de tes freres, jaurai par là le seul plaisir proprement det que je vouille ou puisse éprouver. Le reste m'est indifferent. Voilà, mon ami, un étrange changement. C'est presque cette metempsycose que me predisait M de la Vedrise lorsqu'il m'ecrivait qu'une position nouvelle amenail de nouvelles pensées, de nouvelles habitudes, un autre caractère et qu'on devenuit presque un être nouveau, Il me disait . Yous avez beau ctoire que vous demeurerez tel que yous êtes, le temps vous modifiera. C'est donc cette modification qu'on appelle consolation ; et apres un grandevenement qui nous ébranle tout entier, il faut ou perir ou renaître sous une autre forme. Dans cette fatale renaissance j'ai perdu la meilleure mostié de mon être. Je sais à pelue aimer et vouloir et mon esprit émoussé n'a plus de désir de paraître ni les moyens de briller. Pardon, mon pauvre aini, de cette triste et bête métaphysique. Elle n'est pent-être pas très claire mais je sens qu'il y a bien de la vérife dans tout cela. »

donner aussi en apprenant la mort de la pauvre bonne Goton. Ce n'est qu'hier qu'on me l'a mandée quoiqu'elle soit d'une date deja bien ancienne. Quand on est heureux ou qu'on s'est livré entièrement aux dissipations de la société, en écoute avec un leger intéret une nouvelle de ce genre. Lu mouvement de compassion à peine senti est suivi d'une distraction qui en éloigne pour jamais le retour. Mais quand en a perdu tout ce qu'on avait de plus cher, quand on est habituellement dispose a s'en souvenir, il faut blen moins que cela pour réveller tout ce qu'on

éprouvait quelques mois auparavant. Je no peux pas te dire quella sensation m'a apportés cette mort d'une personne qui pendant plus de quinze ans fut altachee à toutes les heures au service personnel de ta maman, qui en était aimée, qui a partagé avec nous les premieres caresses de nos enfants, qui fut peut-être la seule personne de toutes. celles que j'a, eues à mon service, dont la fidelité, la bonte. Lattachement n'alent jamais mérité une réponse. Je n'aurais vu, je n'aurais senti tout cela que bien imparfaitement dans un autre temps, mais aujourd'hui! tu me plaindras en songeant a ce que je sens. C'eta,t à elle que je voulais confier la garde de tout ce qui appartient à la maman, de cette chambre où je voulais renfermer et arranger ses Livres, ses dessins je voulais la placer pour toujours avec sa famille dans les lieux ou tout me rappelle et d'ou il semble que la Providence me repousse en detruisant d'une manière terrible tous mes projets, toutes mes espérances qui ont quelque rapport à mon retour ou à mon séjour. l'avais tort de te dire avant hier que la métempsycose était opérée en moi. Non, mon ami, ma sensibilité n'est pas detruite, n'est pas même altérée. Elle n'est éteinte que pour les plaisirs et je vis tout entier pour les peines. Je me depêche d'écrire pour qu'on prenne soin des enfants de Goton J'assurerai particulièrement le sort de Suzette lu sais de qui elle était Alleule, »

... « Ma santé est toujours excellente : ma vie tout auss' uniforme et de plus en plus solltaire. Je crois bien qu'il n'y a pas en France deux hommes publics qui soient aussi isoles que moi et privés en même temps de la ressource de lire et d'écrire les soirs. Que veux-tu, mon enfant? G'est maintenant la destince de celui qui a cu pendant vingt ans TONE II.

une société inférieure au-dessus de tout ce qu'il y a de plus désirable au dehors .. Sophie apprend très bien par curur, a présent, et au total a gagné un peu du côté de l'instruction. Je dirige les lectures, j'indique ce qu'on me récitera et je me ste de l'avenir à la Providence qui, ne youdra pas que les vœux d'une mère soient entièrement trompés. Rélas ! mon ami, ils le sont bien un peu déjà. Ce n'est pas là une gouvernante pieuse, comme elle la demandait dans les dernières recommandations qu'elle me fit. Son indifférence aux pratiques religieuses, son absence de toute idée et surtout de tout sentiment pioux me choquent, parce que c'est un publi des devoirs de son ancien état; et que nul n'est vraiment estimable que par l'accomplissement de ce qui fut originairement son devoir, de ce qui fut l'objet de ses premiers serments. Mais en voilà beaucoup trop sur cette nonne trop contente d'être defroquée et de pouvoir passer chaque matin une heure à son déjeuner et une heure et demie à sa toilette. »

• Ce n'est point aujourd'hui, mon bon ami, que je causerai à loisir et comme j'aime à le faire, il me faudrait plus
de temps, et la certitude de n'être pas detourné. Qui sait
même quand je pourrai te dire tout ce que j'ai dans l'âme
et te parler de toi et de moi autrement qu'en courant et à
la hâte. Je veux au moins que tu saches des ce moment
que j'ai été afflige en voyant dans plusieurs de tes lettres
et surtout dans une, la teinte de l'ennui et de la mélancoire
que tu ne devrais pas connaître à ton âge. Pourquoi veuxtu flétrir ainsi les fleurs de te jeunesse ! O mon ami, tu as
mille moyens de succès, de bonheur. En attendant que tu
puisses cultiver avec fruit quelques-uns de ceux que la position te promet, garde-toi de te livrer à un sentiment yague

1

qui produit se malaise. l'inquictude, le désir d'être autrement. Cet état est celui que je redoute le plus pour tot. Il uscrait la santé, il t'enlèverait la moitié et plus des vraies facultés de ton esprit. Il te ferait perdre des années leréperables. C'est à présent encore que l'instruction est pour toi facile à acquérir; c'est à présent qu'on apprend pour ne point oublier, qu'on essaye sans être décourage, parce qu'on a les forces et le temps qui manquent dans la suite, quand on est plus avancé dans la carrière. Il n'y a pas de milieu, mon ami. Il faut à ton âge être tout entier aux plaisirs et à la dissipation de la société, être sans être avec les autres, ou avoir une grande ardeur et une constante activité pour faire et pour apprendre.

 Væ solil... ò comme je crieral cela de toutes mes forces à tous ceux qui étant seuls ne sont pas toujours et fortement occupés. Comme je le crieral plus fort qu'à tous les autres à ceux qui n'ont que vingt aus! Ne sois exclusivement ni tout à la société n. tout au travall ; mais sols alternativement tout entier a chacun. Lorsque tu laisses errer lon esprit dans des rèvertes vagues qui te présentent des regrets, des desirs, des souvenirs de toute espece, que rapportes-tu de tout cela? En deviens-tu meilleur et plus fort, plus propre à remplir des fonctions publiques, ou à devenir le père de ma famille quand je n'y serai pas ? Oh i je le sais, des souvenirs pieux se mélent alors à tes pensées. Tu t'attendris sur celle que nous avons perdue. Mais n'es-tu pas presque en même temps assiégé par d'autres images, par des distractions je ne sais lesquelles. Quel est l'homme mortel qui peut commander à son imagination et anéantir pour elle, même pendant quelques moments, tous les objets pour ne l'occuper que d'un seul? Ce n'est pas moi. le te le jure. Depuis six mois mon habitude de rèver et de

tourner mon esprit vers le même objet ne m'en péche pas d'être livré à des diversions extravagantes ou de tomber dans une melancolle stupide qui n'a plus rien de doux. Je tâche chaque jour, par des habitudes nouvelles, et si je le pouvois par le travait, de sortir de cet etat qui 🗷 déjà empussé mon esprit et diminué prodigieusement mon a pilitude et ma facilité aux affaires. Et toi, mon pauvre enfant, dans l'âge des esperances, dans le moment ou l'esprit devient fort et foit chaque jour des acquisitions, Lu le consumerais sans profit pour toi et pour les autres. Ne me parle pas de venir me joindre, cette pensee me prouversit ton dégoût pour ce que in fais, plus encore que ta tendresse pour moi. Montre-moi celle tendresse en l'efforçant de faire ce que je désire, en reprenant l'activite qui convient a ton àge... Oserai je të dire en reprenant même la gaieté. Non, mon unfant, elle ne sera pas fàchée que son Presper soil gai. La gaieté est le prix d'une bonne conscience et du contentement d'avoir bien fait C'est ce qu'elle t'a toujours souhaité, c'est ce qu'elle te souhaite encore; car je ne doute pas que son âme ne soil avec nous et ne soit inséparable de ses enfants? Mais que vais-je dire et comment ai-je eté conduit à lant cela? Je ne voulais que te dire un mal, et mon esprit trop plein de toutes ces pensées-là, parce qu'olles moccupent trop souvent, s'est débordé nors de propos. Je le préche contre les rèveries, contre la nelancolic et je vais, inconsequent que je suis, t'y fournir une ample matiere. Songe du moins combien nos positions, comsien notre avenir doivent mettre entrepous de lifference. Je te le répète, mon pauvre enfant, travaille brancoup, avec suite, sur un plan fixe, sans complaisance pour tot même, sans à peu pres... Sois tout entier à les livres, a les papiers,



tant que tu es dans ta chambre : et hors de là, abandonnetoi tout entier et de bonne foi à tous les plaisirs permis et qui ne laissent pas de regrets. »

 Je pe suis autriste ne cunnyé, ou du moins je le suis rarement. O grand pouvoir de l'habitude, j'ai presque atteint ce que j'esperais: l'absence des peines, la satisfattion de bien faire chaque jour tout ce que je crois de mondevoir, un sentiment profond de résignation à l'avenir, une santé moilleure qu'il ne m était permis de l'attendre. Voilà, mon ami, un état qui n'est pas le bonheur, qui est à mille lieues de celui que j'ai souvent éprouvé, de celui que je te souhaite et que tu auras, s'il plait à Dieu. Mais n'est-ce pas tout ce que je pouvais espérer. Le remercie done la Providence du blen qu'elle m'a fait, et quand je fait encore quelque vieu .. unum ara, je redemanda une fam.lle. I en serat le chef, mais c'est tot qui seras le ciment qui en doit unir la iles les parties. C'est, par doi que, nous l'augmenterons, que nous l'embellirons, que nous lan donnerons peut-être quelque charme. Tu fais très bien de monter à cheval. Tu feras bien aussi de nager, l'aime que In te livres à l'exercice du corps. Gela est de ton âge de plus d'une manière ; moi, tout au contraire, il me devient chaque juur plus convenable d'être sédontaire et de garder le nid...

Tache de réunir tous tes freres le dimanche qui suivra le 11 juin. Que ce soit une fête de famille. Ce sont les natalices de Prosper. C'est la fête de son patron et de celui de mon Amable. C'est la fête de la ville où nous sommes nés Soyez assemblés en mon nom. Songez à mot, à moi absent et aussi à celle qui le sera to nours, mais qui doit tenir tant de place dans votre souvenir. Adieu, mon pauvre ami, »

- Ous donc à Amable de me traiter comme son ami, comme son camarade. Ce pouvre pelit, je l'aime tant! pourquoi ne voudrail il pas m'aimer? Suis je donc tou jours destiné à obtenir plus du devoir que de la tendresse? Cela me fâcherait. Car j'ai éprouvé que ce n'est pas pour tous, ce n'est que pour les âmes privilég ées que le devoir se confond avec l'amour, suit en prendre toutes les formes, toute la délicatesse, tout le charme. Ah i mon ami, pour les hommes, pour presque tous au moins, le devoir est une chaîne qu'on supporte quand on est bon et qu'on secoue quand on ne l'est pas. Tâchez donc, vous tous de m'aimer naturellement et non parce que c'est un commandement.
- Je l'ai dit dans ma dernière lettre que j'etais très content de la conduite. Ne me parle donc pas du témoignage des autres, de leur amilié ou de leur estime pour toi . . Laisse la tout ce que tu dis des *erreurs* à te reprocher, Non, mon ami, tu n'es point commis d'erreurs, in n'es point de torts, tu ne mérites pas de reproches. Suje t'en faissis un, ce serait d'avoir trop peu de jeunesse, d'être tropmûr, d'avoir une conduite trop calculée et de n'avoir aucun abandon dans les sentiments pas plus que dans les actions. Ce serait se plaindre de ce que tu es trop sage, et rien ne serait plus injuste. Je ne te connais pas d'erreurs mais peut-être seulement une erreur et je souhaite que tu en sois corrigé. Tu as mal connu le cœur de ton père dans les derniers temps que nous avons passés ensemble. Crois, mon ami, qu'il n'y a person se qui ait plus que moi besoin d'ètre aimé, qui soit plus sensible à l'amour des autres, qui leur en sache mieux tenir compte... On n'est pas comme cela sans être délicat, susceptible clair-

voyant des petites choses... On recherche et on démèle de petites nuances que ne verraient pas les autres. On importune ainsi ceux qu'on regarde de trop près... et l'on est moins aimable pour trop vouleir être aimé. Si le ciel n.e. réserve encore des jours à passer en famille, tu me connaltras mieux... Tu voudras plus fortement ma rendre heureux par la scule chose qui puisse me donner quelque apparence de bonheur, par l'amitié de mes enfants... Nous aurons plus de distractions, nous ne serons pas toujours tète à lête comme deux hommes qui voyagent en litière vish-vis l'un de l'autre. Fai don : la conflance la plus entière, mon cher ami, que je trouverais encore quelque charme à vivre avec tol, à partager ta gaieté si elle est revenue, à rire avec tes frères et à éconter les saillies ou les farces d'Anselme. Je ne sais trop où et quand cette pauvre familie éparse se recomposera. Quelque jour où jaurai le loistr de laisser errer ma plume, nous pourrons causer de mes châteaux en Espagne... »

petit enfant. Je ne veux pas laisser subsister des impressions que j'anrais dù peut-être éviter plus solgneusement de faire naître. Je t'ai dit ce que je crams, ce que j'ai cru; mais je ne t en al pas voulu accuser. Ce sont nos circonstances, c'est aussi sous quelques rapports mon propre caractère qui empêchent cet abandon, cet épanchement que je désire. Et puis au fond, tout s'est réduit à ceci : si tu as un tort, c'est celui de mal connaître ton père, de ne pas savoir assez combien il est heureux d'être aimé. Voilà ce que j'ai dit. Permets, monami, que je te le répète en le dégageant de tout ce qui pourrait to blesser, de tout ce qui peut avoir éte injuste dans l'expression plutôt que dans l'intention.

Oui, mon ami, j'ai besoin d'être aimé, j'ai même besoin de crone que je le suis. Veun-tu que je goûte encore quelque bonheur sur la terre, souvieus-tor de cela : Da mihi amantem, et fais ca que tu voudras. L'aimerais mille fois mieux avoir à pardonner de grandes fautes à celui qui aime beaucoup, que de recevoir des félicitations sur la conduite irreprochable de celui qui n'aime pas. Si je ne craignais de me jeter dans les obscurites de la morale métaphysique, je te dirais blen pourquoi. Mais qu'est-ce que cela te fait ? Tu n'as pas envie de me mettre à cette épreuve et de faire. de gandes fautes pour en mériter le pardon par beaucoup d'amour. Il faut aimer et ne pas pecher. Voita le comble de la perfection, et il est tout à fait digne de toi de l'attendre, Si cependant, contre toute attente, il tarrivait d'avoir un torf, tu dois être si certain de l'indulgence paternelle qu'il te vaudrait mieux le dire avec franchise, avec bonne foi, que d'essayer de petits mauvais moyens pour le dissimuler. Ilélas I mon ami, c'est de la, de la seulement que viennent nos déflances, nos mutuels mecontentements d'autrefois. C'est de là que sont nées ces explications qui aigrissent et laissent souvent un trait dans le cœur. Parlons aujourd'hui du passé pour n'en reparler jamais, pour le vouer à l'oubli le plus complet J'ai éprouvé un sent ment vrai, un sentiment juste, en le voyant il y a dixhuit mois pour un tort très excusable recourir à tout plutôt qu'à la bonté de tes parents l... esperer que nous ignorerions ce qui ne pouvait pas être ignoré et ne pas espérer que nous pardonnerions à notre enfant, à notre enfant chéri. Je commis alors la plus funeste malad esse, Je devais en deux lignes l'exprimer mon mécontentement avec la digmité et l'autorite d'un pere. Je m'expl.quai... et j'eus le nallieur de l'humilier et de t'aigrir. Oh! comme tout

, cela se serait effacé! comme mon imprudence et tes fautes auraient resté sans conséquence! Quel doux lien nous aurait réunis! Elle ne pensait qu'à cele au moment où elle devint tout à coup malade. La dernière lettre que sa main ait tracée, c'est à toi, mon ami, qu'elle l'a adressée. C'est pour te faire de doux et tendres reproches. C'est pour donner à ceux que je t'avais faits, au lieu de leur forme amère, ce ton de sensibilité et de raison, qui no convenait qu'à ella et qui est toujours si loin de moi. Il faut sans aucun milieu. que j'are raison comme un logicien ou que je m'attendrisse avec faiblesse. Voilà, mon pauvre ami, ce qui a fait notre malheur sur ce point comme sur tous. Nous ayons manqué de cette médiatrice que la nature a donnée aux pères et aux enfants pour les rapprocher les réchausser, les resserrer, lorsqu'une fatale circonstance a fait qu'ils ont cessé de se bien entendre. Et voita qu'après quelques mois, il m'asemblé que ces germes mal clouffes portaient encore leurs fruits. J'ai cru voir lans mon Prosper ce qui peut-étre n'y était pas, un reste du sentiment que lui avait dicté une mauvaise lettre dont j'avais été trop profondément affligé, Lui, de son côté peut être a penetre mes ressouvenirs. a refrancé les siens, et de tout cela il a résulté que nos derniers moments out eté empoisonnes, qu'à notre juste chagrin, à ce sentiment qui aurait du être unique ou du moins dominer tous les autres, il s'est mêlé un autre genre de peines. Est il si surprenant, mon bon ami, quaprés nous être quittés ainsi, je te montre un pende crainte d'être moins aime que je voudrais. Dis-moi prouve-moi que cette crainte est injuste, que ce Prosper si raisonnable est mon Prosper que j'ai si souvent caressé dans les bras et sur le sein de sa mère. O mon ami, no sois pas susceptible. Ta scrais malbeareux et tu me

rendrais malheureux. Gross que, quand je demande à être aimé, c'est du retour que je demande et que je n'exige même aucune proposition dans ce reteur. Il y a mille reisous pour que ce soit le père qui aime davantage... mais il y en a d.x mille pour qu'il soit aimé, pourqu'il le soit convenablement. La forme n'y fait rien, je préfererais peut êtra celle qui aurait plus de ce que j'appelle abandon. Mals la condulte si parfaite avec tes frères, l'aimable exactitude de fa correspondance, la fidelité à suivre mes directions, ton empressement continu à me plaire par les meilleurs endroits, le bon choix de tes sociétés qui indique le souvenu de nos conseils, tout cela n'est-il pas de l'amour? Oui, mon ami, je suis content de toi, je le suis sans restriction, ne vois donc rien qui pu see te facher au mil en des témoignages de satisfaction que je te donne. »

 Mon bon ami, je t ocris encore à Paris. Je suppose que tu y es encore et que d'après mes lettres précédentes et la probabilité prochaine du voyage de Belgique, tu attendras jusqu'à l'autonne. Tout va si mai à Barante que je suis. sur que la présence et peut être la mienne y sont necessaires. Il me prendi quelquelois fantaisle de tenter cette aventure, de le donner là un rendez-vous et de m'y rendre pour le moins de temps poss,ble et par le plus court chemin Je songe ensuite que ce chemin. le plus court ne peut être fait qu'à cheval et que je ne suis plus en état de courir. ainsi les monts et les champs. Je songe encore que les peines de l'âme surpasseront les fat.gues du corps. Quel speciacle domoureux! Ce lieu devenu desert livré à des domestiques divisés... mes yeux n'y rencontreraient men que d'affligea d... et mes so ivenirs!.. Ali I mon ami, je fais quelquefois le vœu de n'y retourner que quand la



famille sera recomposée, quand je pourral réunir autour de mai ca que ja dois aix ier, et joutr encore de quelques douceurs dans une société inférieure, Mais, é mon ami, me sera-t-Il donne de voir ces jours de consolation 🤊 Quand et comment cela pourra t il s'arranger i Je n'en sais rien. Je m'abandonne à la Providence. C'est par lot, mon ami, par to: seul, qu'elle peut adougir mes blessures, Vas à Barante. Remeis-y l'ordre, si cela se peut d'après mes instructions données et celles que je l'adresserai de nouveau. Dispose la maison comme nous l'avons d.t. Conserve les jard ne qu'elle a plantés, fais du bien aux pauvres familles qui l'ont bénie autrefois, afin qu'ils continuent d'aimer sa mémoire. Seme pour l'avenir : peutêtre pourrons-nous requeillir ensemble. S'il en est autrement, la cueilleras pour loi, pour mes autres enfants et tu deviendras le pere et la mere de notre famille. Tu en es digne par ion excellente conduite . a

e qu'il était l'ais-y poser un parquet à fongères, (il y en a au grenier) qu'on plâtre les murs, qu'on peigne le plancher Quand je viendral, j'y remettrai un papier vert cije replacerai les dessins qui y claient, d'autres encore... O mon amt, ce ne sera pas la pet le chambre de Sophie comme élé l'avait projetée. Ce sora le dépôt des livres qu'elle aimait et que nous avons le plus souvent lus ensemble, de son petit secrétaire de bois de noyer, de tous ceux de ses dessins que je pourrai encadrer. Si le cicl me dest ne encore des jours à passer à Barante, j'hab terai sa chambre, j'écrirai dans son petit cabinet.. Nos enfants, se ré intront quelquefois dans l'autre. C'est là qu'ils étaient rassemblés autour d'elle dans la première enfance. Puisse t-elle y être encore

auprès de nous. Que son àme vienne nous y visiter et que le nous trouve mais deus son sonvenir et nous aimant tous mutaell-ment à cause de Dieu.

## MU

Tout commentaire serait superflu. Je ne crois pas que l'amour conjugal, doublé de l'amour paternel, ait inspiré des pages plus pathédiques, dans le présent comme dans le passé, et le plus bel éloge que j'en puisse faire c'est de les admirer en silence. Pascal vivrait, qu'il ôterait de son livre, après les avoir lucs, la pensée amère où il nous représente le mariage comme un état de déchéance. N'a-t-il pas écrit d'ailleurs que la vie la plus heureuse est celle qui commence par l'amour et 9ni par l'amb tion ΣM de Barante ne vécut pas autrement. Et ce qu'il y a de particulier dans sa correspondance, ce qui frappe immédiatement l'attent on, c'est qu'il y est à peine question de Dieu. Il faut que la mort ait ravagé son nid, pour que cette prière s'echappe de ses lèvres : « 0 mon Dieu, j'al mente votre colère et yous m'avez frappé. Vos coups se sont redoublés sur moi. Vous m'avez affligé en m'âtant ceux qui devaient être la consolation de ma vicillesse.... Daignez me conscrver, mon Dieu, ce qui me reste encore. Faites que mes enfants phissent vivre avec moi ou près de moi, dans le lieu où s'est passee si doncement leur enfance et où j'ai goûté quelque bonheur! » Son jansenisme, tout parlementaire, etait plus philo-

sophique que religieux, ou plutôt il était janseniste tout naturellement, sans s'en douter, pareil en cela à ces arbres à fruits qui gardent toule leur vie le pli qu'on leur a denne, etant jeunes, et jusqu'au bourrelet de la grelle qu'ils ont reçue. Il était janséniste par la simplicité de ses goûts, son amour de l'ombre, la sévérité de ses mœurs, le cachet de son esprit l'habitude qu'il avait prise de confier au papier loutes les réflexions de son âme, et aussi par sa passion pour la lettre iniprimée et tout l'appareil typographique. Cette passion était chez lui si forte, que, lorsqu'il prit possession de la préfecture de l'Aude, la première chose qu'il vit c'est qu'il aurait une imprimerie à sa disposition a Je vais imprimer mes A 'ts et metiers à mes moments de loisir. il faut que tu m'aides, écrivait-il à son fils. Envoiemoi, mais en extraits tout a fait succints, quelque chose sur la poterie, la porcelaine, la verrerie, la tannerie, les teintures, etc. » Il avait hérité cela de son aïcul qui avait réuni à Barante une des pins belles collections de livres jausénistes que je connaisse

Quant à son credo politique, il était resté au lendemain de la Révolution ce qu'il était la veille Rien n avait pu l'entamer, ni les honneurs, ni l'a mable scepticisme de su femme. Il s'était fait une règle de conduite que je recommande aux fonctionnaires moins préoccupés de leur avancement que de la bonne gestion des siffaires publiques. C'était d'agir dans tout ce qui tenait à ses devoirs comme s'it était inamoville et indépendant des événements. « On ne s'attacherait à rien, disait-il, on n'aurait ni le goût ni la velonté de rien de bon, si on se croyait sans cesse menacé, et si, par crainte ou même par ambition on se regardait comme un voyageur dans le pays qu'on administre. » Auss: a-t-il laissé partout le souvenir d'un homné de homme et d'un homme de bieu.

Par malheur, Napoléon I<sup>es</sup> tenait moins à de bons administrateurs qu'à des hommes souples, dévoués jus qu'à l'idolàtrie, toujours prêts à exécuter ses commandements, même l'asqu'ils ethient contraires aux intérêts de l'Empire. Dé à lorsqu'il était Consul, il avait envoye M. de Barante de Carcassonne à Geneve, sous pretexte qu'il s'arrangerait mieux avec les protestants qu'avec les révolutionnaires de l'Aude. Quele ues années plus lard, il lo revoqua prutalement pour le punir de ses prétendues complaisan les envers madame de Stac, et les exilés qui fréquentaient Coppet.

M, de Barante fut offensé d'être traité avec si peu d'égards, après avoir eté fait un an auparavant baron de l'Empire, mais il se garda bien de se plaindre, de peur de nuire à la carrière de son fils. Car Prosper avait johnnent marché dej uis la mort de sa mère. De sunple surnuméraire qu'il était au Ministère de l'Intérieur d était devenu successivement auditeur au Conseil d'Etat, sous prefet de Bressuire, préfet de la Vendee et puis de la Loire-Inférieure. De plus, par son mariage avec mademoiselle d'Houtelot, il s'était allie à l'inc des plus anciennes familles de brance. Le révedu pire s'était donc enfin réalisé en dépit des événements. Sa famille étaitrecomposée : desormais il pouvait mourir. Il se retira dans sa terre de Barante, au milieu de ses chers souvenirs, et y mourut le 20 mai 1814 emporté par la fièvre typhoïde. Il élait àgé de soixante-neuf ans.

## CHAPITRE VII

Montlosier et la lutte des libéraux contre les Jésuites. — Le jésuitisme défini par Lonjuinais, — Voltaire et les Provinciales. - Pascal jugé par Château,briand. - Los Jésuites sous la Restauration. - Leurs intrigues, leurs hommes, leurs journaux. -- MM de Bonald et Lamennais. — Le Mémoire à consulter de Montlosier. — Su famille, son éducation. — Défenseur de la religion à a Constituante. — Correspondent de l'Empereur — L'es. prit du siècle et le parti-prêtre. - L'imprimerie des Jésuites à Louvain. - Une lettre de M. Fiévée à M. Dupin - Le manuel de M. Dupin sur les libertés de l'Église' gallicane. — Une anecdote inédite. — L'arrêt de la cour royale du 1er août 1826. — La Dénonviation de Monflosier à la Chambre des Pairs. - Prois descendants de familles jansénistes. — MM. Molé et Pasquier, d'après M de Barante et Sainte-Beuve. - Pourquoi M Molé garda le silence à la Chambre des Pairs dans les débats sur la Dénormation de Montlosier. — Comment M. de Barante épousa Mao d'Houdetot. — Ses amours avec madame Récamier. - Correspondance inédite de madame de Barante avec madame de la Briche. - Souvenirs de

Napoléon-Vendes et de la préfecture de Nantes. — Le château de Barance. - Le catholicisme ardent de madame de Barante. - Prière composée par son mari pour être récitée en commun, - Pensees de M de Barante. — Ses lettres inédites à ses fils. — Sa philosophie, son jugement sur M. de Maistre, sur le gouvernement prussien — Le journal de madame de Barante à Saint-Petersbourg — Ses œuvres de charité, son prosélyt.sme religioux - Comment elle conventit son mari et quelle promesse elle lui fit faire. — Comme quoi M, de Barante aurait dù rester fidele à ses anciens compagnons d'armés, - Caractère de la campagne des libéraux contre les Jés rites. - Le rapport de M. Portalis et les discours de MM. Pasquier et de Barante. - Les derniers jours de Montlosier. - Son attitude sur son hi de mort - Il refuse de se retracter. - Son enterrement civil à Randanne. - Un mot de Victor Cousin.

I

Reprenons le fil de notre récit historique et arrivons à la luite mémorable soutenue, dans les dernières années de la Restauration, par les Jansénistes et les Gallicans contre les Jésuites.

 Dans un recit grave, dit Lanjuinais<sup>1</sup>, ce que le monde erige avant tout, c'est la verite; du moins lorsqu'elle est connue. Il ne peut souffrir qu'on mente pour personne,

<sup>&#</sup>x27; Etudes biographiques et littéraires, pp. 1, 2 et 3.

pas même en faveur des rois, ni des papes, ni de ce corps pharisaïque, antilégal et monstrueux, sans modèle dans toute l'histoire.

- Polyonyme et pseudonyme par escorbarderis;
- Ecclésiastique et laic, séculier et regulier, des deux sexes et de tout âge, de tout cost une;
- « Pauvre par vœu solennel et accumulant tous les biens d ici-bas, commerçant universel, banqueroutier de sommes énormes, et par les dons, les testaments, heureux héritier dans toutes les familles;
- Armé des plus faux systèmes et des plus audacieux privilèges u tramoutains;
- « Constitue partout instrument passif de deux monarques étrangers, bas flatteur du pape, mais esclave du général,
- Abjurant, pour soi, le précepte divin de la prière commune, imposant aux deux sexes de fréquentes réunions privées qu'il régit, et qu'il amuse avec des parades et des prières surérogaloires, longues et répétées;
- Dévotieux bouffon, merveilleux dramaturge pour gagner, fanatiser les ignorants, mais facile et commode pour captiver les puissants et les riches, pour en faire des dupes ou des hypocrites et toujours des agents, des serviteurs :
- Agresseur perpétuel, corrupteur incorrigible de la foi des mœurs et de la discipline catholiques;
- Fauteur en Asie des rites idolàtres et en Europe des cent dévotions aisées, et des nombreux abus de noscharnels cordicolismes.
- Voué très activement à l'intrigue, aux factions, à l'espionnage, aux délations, aux persécutions;
  - Promoteur de l'inquisition et des crossades ,
     TOME 11.

- S'interdisant les évêchés, convoitant, poursuivant, exploitant les directions de consciences royales, et les cardinalats et les souverainetés séculières;
- Ennemi acharné des libertés légitimes, ardent tauteur de tous les despotismes,
- Protecteur des rois, car il est institué pour protéger les gouvernements.
- « Convaince néanmoins d'avoir troublé partout l'ordre et le paix, d'avoir enseigné, préché, conspiré en Europe et même en Asie, l'assassinat des rois et les changements de succession aux trônes;
- « De ce corps enfin, qui, pour le misérable intérêt de son opulence, de sa domination et de sa vaine gloire, a constamment, par tous les moyens, sous prétexte de religion, de morale et de politique, maîtrisé, opprimé au nom des papes et des rois, les papes mêmes, les rois, les peuples et les plus savants, les plus vertueux personnages. »

Tel est le réquisitoire que Lanjuinais dressait contre les Jésuites, en 1823, c'est-à-dire trois ans avant l'apparition du Mémoire à consulter de Montlosier. Si je le cite intégralement, c'est qu'il résume en quelques lignes toutes les accusations dont la célèbre Compagnie a éte l'objet dans le cours des siècles, et qu'il montre aussi de quelle haine étaient encore animés contre elle les Jansénistes qui avaient survéeu à la Révolution Aussi bien, c'est une remarque à faire que les adversaires les plus acharnés des Jésuites ont été de tout temps des hommes de foi. Les philosophes comme d'Alembert, les libres-penseurs comme Michelet et



Quinet, n'ont fait que se servir des armes que Pascal leur a fournies dans ses Provinciales. Seulement Pascal avait combattu les Jésultes au nom de la religion, tandis que les autres visaient la religion quand ils combattaient l'influence politique des Jésuites. Encore les philosophes se mirent-ils un moment de leur côté, dans leur lutie contre le Parlement, pour faire échec aux Jansénistes. Ainsi, Voltaire n'était pas éloigné de croire que Pascal leur avait cherché une mauvaise querelle. Pour un peu - et Sainte-Beuve affirme qu'il avait accepté cette gageure - nous aurions en des Contre-Provinciales par Voltaire, mais l'auteur de Candide avait trop d'esprit pour ne pas s'apercevoir qu'il se serait couvert de ridicule, et il abandonna la partie. Peut-être se souvint-il aussi de la réponse que le héros de sa Henriade fit au Parlement de Paris dans une circonstance solennelle : « Je suis catholique, roi catholique, catholique romain, non catholique jésuite. Je connais les catholiques jésuites; je ne suis pas de l'humeur de ces gens là ni de leurs semblables, »

Quoi qu'il en soit, Voltaire tronvait que les Provinciales portaient un fondement faux. « On attribuait adroitement, dit il, à toute la Société les opinions extravagantes de plusieurs Jésuites espagnois et flamands<sup>4</sup>.... On tâchait dans ces lettres de prouver

<sup>&#</sup>x27;M Joseph Bertrand a fait tout récemment le même reproche à Pascal dans le livre fort intéressant d'aitleurs qu'il lui a consacré. Je lui aurais répondu à ecite place, si M. Fordinand Brunchère ne l'avait fait avec sa justesse d'esprit ordinaire dans la Revue Bleue du 25 octobre 1890.

qu'ils avaient un dessein formé de corrompre les mœurs des hommes : dessein qu'aucune secte, aucune sociéte n'a jamais eu et ne peut avoir. Mais il ne s'agissait pas d'avoir raison, il s'agissait de divertir le public'. » C'était auss l'avis de Châteaubriand qui disait de Pascal que « ce calomniateur de génie » nous avait laissé « un mensonge immortel. » Il est vrai que plus tard, quand il n'eut plus rien à attendre des Jésuites, Châteaubriand écrivait à Montlosier : « Je hais comme vous la Congrégation et ces associations d'hypocrites qui transforment nos domestiques en espions et qui ne cherchent à l'autel que le pouvoir. »

Rien de plus fréquent que ces changements d'opinion à l'égard des Jésuites. Je connais des hommes très au fait des questions religieuses qui ne croient « au péril clérical » que par intermittence. Chasseton les Jésuites, ils les défendent; à peine sont-ils rentrés, qu'ils les voudraient partis. Quant à moi, quels que soient l'estime et le respect que m'inspirent certains Jésuites pris individuellement — et je reconnais qu'il y a de très honnèles gens parmi sun – mon opinion est faite depuis longtemps sur l'Ordre. Je pense avec Dupin qu'ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient.

Les meilleurs, disait-il, peuvent à l'instant devenir mauvais et funestes par leur loi d'obéissance : c'est toujours le bâton dans lu main du vieillard En France, on a senti cela d'instinct; tout ce qu'il y a eu de gé-



University of Wisconsin

La Siecle de Louis XIV.

néreux, de sain et d'intègre s'est du premier jour révolté contre eux; et comme Ordre, je ne sais qu'un éloge qu'on pourrait leur donner avec vérité : il faut les louer de toutes les vertus qu'ils ont suscitées et fomentées contre eux par leur présence. »

Le feu duc de Broglie, qui avait taut de sagesse et de religion, leur reprochait d'être un gouvernement et d'en avoir tous les inconvénients'. C'est, en effet, parce qu'ils sont un gouvernement que la société civile passe son temps à les expulser et à les rappeler. L'abbé de Pradt calculait, en 1825, qu'ils avaient été chassés trente-neuf fois dans le monde entier. C'est donc qu'ils étaient revenus presque aussi souvent. Depuis lors, ils ont été chassés de France et d'ailleurs sept ou huit fois de plus; mais voici que l'Allemagne, pour clore définitivement le Kulturkampf, se prépare à les rappeler de nouveau. Qu'en conclure? Que la société oscille, d'une géneration à l'autre, entre le despotisme et la liberté, et qu'elle fait payer aux Jesuites les pots cassés de ses volte-face, en vertu de ce vieil adage : « Qui sème le vent récolte la tempête ' »

<sup>\*</sup> Port-Royal, 1, m p. 144.

H

Quand ils rentrèrent en France à la fin de l'Empire. les Jésuites auraient du comprendre que la faveur du cardinal Fesch ne pouvait leur tenir lieu de reconnaissance légale, et qu'étant à la merci du gouvernement la prudence leur commandait de se faire oublier. Cela leur était d'autant plus facile, que le pays, fatigué de la lutte, n'aspirait qu'au repos. Ils auraient pu, sclon leur habitude, fonder des collèges sur toute l'étendue du territoire, que personne n'y eût trauvé à redire. Le Gallicanisme qui renaissait de ses cendres ne leur demandait pour sauver les apparences que d'enseigner dans leurs établissements la déclaration de 1682. Car, ainsi que le remarque M. Jean Wallon, l'ultramontanisme était, comme le gallicanisme, une doctrine libre et même nécessaire, puisque c'est en se portant tour à tour du côté du pape contre le roi on du côié du roi contre le pape, que l'Église de France, dans le cours de sa longue et glorieuse existence est parvenue, seule en Europe, à maintenir cet heureux équilibre qui lui a permis de combattre à la fois le fanatisme et l'hérésie, de repousser aussi bien l'inquisition d'Espagne que le schisme d'Angleterre et de rester toujours orthodoxe et toujours patriote<sup>1</sup> », Mais

La Cour de Rome et la France, p. 31

cet état de dépendance et de soumission ne pouvait convenir à leur tempérament dominateur Comme les émigrés, ils n'avaient rien oublié ni rien appris Ils revenaient avec leurs idées de l'ancien régime, leurs passions, leur intolérance et la volonté bien arrêtés d'en finir avec les principes de la Révolution.

Seulement, ils avaient eu soin de changer de nom pour mieux cacher leur jeu. Ce n'étaient plus des Jesuites, c'étaient des l'accanaristes et des Pères de la foi. Ils espéraient que cette étiquette mensongère ferait passer leur sac enfariné ; par malheur il ne valait pas mieux que celui de la fable. Ce fut la politique qui les perdit, comme toujours Non contents d'ouvrir sept collèges, d'avoir une maison professe rue des Postes et un noviciat à Montrouge, ils mirent la main sur l'enseignement des séminaires ; ils acceptèrent dans leur sein les membres de la société secrète des Chevaliers de l'anneau; ils se répandirent dans toutes les administrations, dans tous les ministères, et pour diriger l'opinion ils fondèrent des journaux. L'année même où parut le Pape de Joseph de Maistre, Châteaubriand publia le Conservateur, bientôt suivi du Défenseur et du Mémorial catholique, où MM. de Bonald et Lamennais soutenaient à tour de rôle les théories les plus extravagantes, « Pas de concessions à l'esprit du siècle qui n'est que passions honteuses, impiété, bassesse, » disait M. de Bonald. « La societé se partage aujourd'hui en deux peuples, ajoutait Lamennais; 1 un croit tout ce que l'autre nie, aime tout ce que l'autre hait. » Et le lendemain de l'assassinat du duc de Berry, Château briand avait l'audace décrire les lignes suivantes à l'adresse de M. Decazes: « C'est du gouvernement même que descend la corruption. Ferons-nous quelque chose pour nous sauver? Tout est possible sans un ministre; tout est impossible avec lui? » Bref, en moins de dix ans les Jésuites étalent arrivés à changer la face de la France.

C'est alors que Montlosier lança son Mémoire à consulter. Ce mémoire ne valait guère mieux que le pamphlet de M. de Pradt, son cousin; il était aussi lourd
et aussi diffus, mais il arrivait à son heure, au lendemain des grands procès intentés au Constitutionnel
et au Courrier français², et puis il était signé d'un nom
qui commandait le respect. On savait que Montlosier
était très lié avec Chà eaubriand, qu'il avait vecu
pendant l'émigration à Coblents et à Londres, qu'après
avoir, comme lant d'autres royalistes, prêté son concours
au Premier Consul, il était devenu un des correspon
dents de l'Emperour², et chaeun se rappelait la belle

Du Jesuitisme ancien et moderne (1815).

Ces deux journaux étaient défendus : le Constitutionnel par M. Dupin, le Courrier français par M. Merithou.

On lit à ce sujet dans les Souvenies du baron de Barante : « M. de Montiosier fut plus tard un des correspondants par qui l'Empereut voulait être informé de l'opinion publique et plus specialement de ce que penssient sur ses actes, sur la situation et les erronstances les hommes de valeur qu'il tenait dans le sitence. M. Frévée, madame de Geplis, d'autres encore étaient chargés de cet office. M. de Montiosier attachait une importance

tirade qu'il avait faite sur la croix des évêques au cours de la discussion de la Constitution civile'. Tout cela donnait à son Mémoire une importance considérable. Aussi fit il scandale dans le monde ultra royaliste. M. de Bonald avait déclaré la guerre à l'esprit du siècle : Montlosier ripostait par une déclaration de guerre au partiprêtre Et cela, disait-il, au nom de la religion que les Jésuites conduisaient à sa perte. Naturellement on le traita de révolutionnaire et d'athée. Du moment que l'on touche à la compagnie de Jésus, on cesse à ses yeux d'être catholique. Mais il avait bec et ongles pour se défendre, et il eut bientôt fait justice de ces sottes accusations. Co n'est pas à soixante-dix ans qu'on se ment à soi-même. La vie entière de Montlosier, sa jeunesse surtout, protestant de son absolue amcérité. Déjà, pendant les grands débats soulevés dans la chambre introuvable par le projet de loi sur le sacrilège, il écrivait à M. de Barante, son compatriote et son ami :

5 janvier 1816. — « Les prêtres se regardent comme Dieu .. Est-il convenable que des prétentions sembla-

extrême à ua qu'on ignorat sa mission, car le public interprétait avec malveillance ce genre de relation et y supposait à tort plus de police que de politique. Un jour, lisant en calèche une lettre que ramassa un de ses pages, neveu de M. de Fontanes, il la montra à son oncle qui en reconnaisseit l'esciture. Le secret disvulgué, M. de Montrosier cessa d'écrire »

\* « Je no crois pas, avait-il dit, quoi qu'on puisse faire, qu'on parvienne à forcer les évéques à quitter leur siège. Si on les chasse de leur pulus, ils se retirerent dans la cabane du pauvre qu'ils ent nourri ; al on leur ôte faur croix d'or, ils prandront une croix de bois. C'est une croix de bois qui a sauvé le monde, »

bles s'élèvent en ce temps-ci Plls périront et feront périr la nation et le roi avec eux. Je désile que ce peuple-ci revienne à Dieu I mais il se donnera plutôt au diable que de se donner aux prêtres... Le peuple français peut subir toute espèce de servitude, il ne subira pas cellelà : celui-là rendra odieuse la famille régnante et entraînera sur elle la maledaction des Stuarts...»

3 janvier 1818. — « Je tiens d'un marguillier de la cathédrale de Clermont qu'on y répare jusqu'aux fonts baptismaux à l'effet de renouveler tous les baptêmes faits par les prêtres jureurs et constitutionnels. Les mariages sont placés dans la même catégorie. Les divisions de ce qu'on appelle la société s'ajouteront à ces mouvements. Les divisions n'ont jamais été plus anmées. »

2 juin 1818. — « Nos missionnaires ont mis le feu partout Qu'on nous envoie la peste de Marseille si l'ou veut, mais qu'on ne nous envoie plus de missionna res I... Nous commencions à être tranquilles; aujourd hui, nous sommes plus divisés et plus aigris que jamais. »

Je pourrais multiplier les citations pour vous édifier sur la conscience religieuse de Montlosier; je préfère vous donner quelques reuseignements sur sa famille et sur sa vie. Il était du pays de Pascal et d'Arnauld'; il avait fait ses études classiques chez les moines Au-

<sup>·</sup> Il était no à Clermont le 16 avril 1755.

gustins qui avaient pris la suite des Jésuites au collège de Clermont, et sa théologie chez les Sulpiciens. A cette époque la théologie tenait une place considérable dans les études sérieuses. Un des oncles de Montlosier était sorti de la Sorbonne; un autre appartenait à la compagnie de Jésus Quand ils se rencontraient chez son père, c'étaient, à la veillée, des discussions à n'en plus finir sur la grâce, sur le concile de Trente et l'infaillibilite du pape. Et le jeune Montlosier, malgré ses dix-huit ans, était appelé à jouer entre eux le rôle d'arbitre. Cette éducation solide avait donné à son intelligence, naturellement très vive. une maturité précoce. Il l'avait complétée par la lecture de Voltaire, de Rousseau, de tous les encyclopédistes et par des lecons de danse et d'escrime. Si bien que, lorsqu'éclata la Révolution il était armé de pied en cape. Je ne vous racontera: pas son rôle à la Constituante ni son séjour à l'étranger, cela m'obligerait à sortir de mon cadre. Je vous renvoie pour tous ces détails au beau livre de M. Bardoux'. Je vous durai seulement que tout en menant une vie orageuse et quelque peu dissipée, il n'abandonna jamais la religion. Ce fut l'ancre de miséricorde à laquelle il se rattacha toujours. Etant jeune, son livre de prédilection était les Sermons de Bourdaloue; il en lisait chaque soir une page à sa mère, avant de se coucher, Plus tard, dans sa propriété de Randanne, il rassem-

<sup>. \*</sup> Le Comte de Montioner et le Gallicanisme.

blait ses valets de ferme à la fin de la journée pour leur lire un chapître de l'*lmitation*. Et il n'aurait pas oublié de communier à Pâques. Ge n'est qu'après l'apparition de sou *Mémoire à consulter* que le curé de sa paroisse lui refusa les sacrements.

Car l'Église de France avait fait cause commune avec les Jésuites, en dépit des déclarations gallicanes de Mª de Frayssinous, et il ne s était trouvé que quatorze archevêques ou évêques pour adhérer, dans leur adresse au roi, aux propositions de l'Assemblée de 1682 ; encore leur adhésion s'arrétait-elle à l'article premier qui consacrait l'indépendance du pouvoir temporel. Il faut bien reconnaître aussi que le cri de guerre de Montlosier au « parti-prêtre » n'était pas pour ménager les susceptibilités du clergé. « Je dénonce, disait-il en tête de son Mémoire, quatre grands fiéaux attentatoires à la religion, au roi et à la société ; ce sont : les congrégations repandues par toute la France, l'affiliation odicuse des jésuites, la profession patente d'ultramontanisme et les envahissements des prêtres o Ainsi formulée, sa dénonciation manquait de mesure : elle confondait ce qu'il fallait séparer à tout prix. Aussi tout le clergé se leva-t-il comme un seul homme pour se défendre contre « l'impie » qui osait s'en prendre ainsi a ses doctrines. Jamais depuis les grandes disputes sur la question du Formulaire, pareille agitation ne s'était vue en France. Pendant deux ans on ne s'occupa dans la presse, dans le barreau et dans les Chambres que du Mémoire à consulter.

Les Jésuites avaient établi à Louvain un comité de propagande qui imprimait pour les envoyer à Paris des ballots de brochures, telles que la Fin des Jésuites et de bien d'autres, les Trois procès dans un seul, le Conseiller des Jésuites, le Collège de mon fils, etc. Ces brochures rédigées en grande partie par un nommé Bellemare, se vendaient à des milliers dexemplaires et ne faisaient qu'exciter le zèle de Montlosier et de ses partisans. On se comptait des deux côtés. Les Jésuites ou le parti-prêtre avaient pour eux le roi, la cour, les ministres, la majorité de la Chambre des députés et la presse religieuse Montlosier avait pour lui l'opinion publique, la majorité de la Chambre des pairs, le barreau et toute la presse libérale. C'était M. Dupin qui s'était chargé de réunir les avocats, et personne n'avait été surpris de lui voir prendre cette initiative. Il navait pas attendu en effet, le Mémoire à consulter pour donner son avis sur la question pendante Il avait publié, en 1824, un petit volume sur les Libertés de l'Église gallicane qui lui avait valu les felicitations des écrivains d'opinions les plus opposées. C'est ainsi que M. Fievée, ami et collaborateur de Lamennais, lui écrivait à la date du 10 février 1825 ; « ... Il faut que nous soyons gallicans, ou que nous redevenions encore une fois athées ou indifférents à la manière du XVIII siècle; car, pour retomber dans l'imbécillité, le siècle ne le peut pas Pour l'hypocrisie, ce n'est jamais qu'un passage; et c'est à quelque chose de fixe. par conséquent de reisonnable, qu'il faut tendre. Vous

y contribuerez comme vous avez fait jusqu'ici sur d'autres objets. Votre mission n'est pas plus étendue que celle des apôtres : ils mettaient la vérité dans les esprits et laissaient faire au temps. « A dater de son peut manuel, M Dupin se constitua le champion des libertés de l'Église gallicane. Il les défendit à la barre du tribunal, au banc des ministres, et jusque sur le fauteuil de la Présidence de la Chambre.

M. Dupin avait donc réunidans son cabinet les principaux avocats du barreau deParis. Après une délibération solennelle, une consultation fut rédigée où l'on insistait principalement sur la nécessité de faire exécuter les lois du royaume en ce qui concernait les congrégations non autorisées et particulièrement les Jésuites. Cette consultation, arrêtée le 1<sup>er</sup> août 1826, portait trenteneuf signatures, dont celles de Dupin aîné, rédacteur, Delacroix-Frainville, Berryer père, Persil, Coffinières, Pasquier, Dequevauvilliers, Mérilhou, Quénault, Lavaux, Barthe, Dupin jeune, Target, Delangle, Lanjuinais, Crousse, Boudet, Portalis, Plougoulm, Aylies, etc., Berville et Renouard donnèrent une adhesion motivée.

le trouve dans les papiers inéd.ls de M. Prosper de Barante une anecdote bien amusante à son sujet. La voici.

<sup>»</sup> En 1879, lors de la discussion qui cut heu dans l'Assemblée sur l'expédition de Rome et apres le beau discours de M de Montalembert, M. Dupin quitta son fauteuil de président pour se précipiter dans ses bras et le féliciter dans les termes les plus passionnés, Remonté sur son siege, il donne la parole à M. Emmanuel Arago, un des orateurs les plus fougueux du parti opposé à cette expédition et lui fit passer un petit billet où étaient écrits ces mots : Emmanuel, échine-mot ce caletra »

Des copies expédiées aux barreaux de province revinrent couvertes d'adhésions; Devaux, du Cher, envoya une consultation séparée, etc. Isambert voulut aussi en rédiger une à part, bref on peut dire que le barreau français presque tout entier se tourna contre les Jésuites. Mais la cour royale, présidée par M. Séguier, ne pouvait retenir comme constituant un crime ou un délit qualifiés par la loi, les faits contenus dans la Denonciation de Montlosier, aussi se déclara-t-elle incompétente, tout en accusant ses tendances gallicaues dans les considérants de son arrêt.

Que sit alors Montlesier ? En homme qui voulait à tout

a Mais considérant que, suivant cette législation, il n'appartient qu'à la haute police du royanne de dissoudre tous étantessements, toutes agregations on associations qui sont ou seraient formés au mépris des arrêts, édits loi et decret auc-énoncés;

Google

UNIVERSIT

Considérant qu'il résulte de l'ensemble et des disposition des arrêts du Parlement de Paris des 6 août 1/52, 1et décembre 1/62 et 9 mai 1/67, des arrêts conformes des autres Parlements du royaume, de l'édit de Louis XV de novembre 1/64, de l'édit de Louis XV de novembre 1/64, de l'édit de Louis XV du mois de mai 1/77, de la foi du 18 août 1/72, du décret du 3 messicor en Alf (22 Juin 1804), que l'état actuel de la législation s'oppose formellement au rétablissement de la sociéte dite de Jésus, sous que que dénomination qu'elle se présente ; — Que les arrêts et édits étaient principalement fondés sur l'incompatibilité reconnue entre les principes professes par cette sociéte et l'independance de tous les gouvernements; principes bien plus incompatibles uncore avec la Charte constitution autle qui fait aujourd'hui le droit public des Français;

<sup>«</sup> Considérant sur le surplus des faits exposés audit écrit que, quelle que poisse être leur gravité, ces faits tels qu'ils sont présentés ne constituent néanmoins ai crime, ni délit qualifiés par les lois, dont la poursuite appartient à la Cour,

<sup>-</sup> Par ces motife : la Cour se déclare incompétente n

prix gagner son procès, il se pourvut devant l'autorité administrative. Soulement, comme la Chambre des deputés, à l'exception d'une poignée de libéraux et de quelques jansénistes, était inféodée à ce qu'il appelait « la parti-prêtra », il porta sa Dénonciation devant la Chambre des pairs où il ne comptait guère que des partisans et des amis. Au nombre de ces derniers figuraient MM. Pasquier, Molé et Prosper de Barante, tous les trois descendant de vicilles familles jansénistes. On connaît l'histoire des Barante. Je ne dirai que quelques mots de la carrière politique de MM. Molé et Pasquier Le premier comptait parmi ses ancêtres le savant et courageux Mathieu Molé qui défendit Saint-Cyran contre Richelieu. Le second se flattait de remonter jusqu'à Etienne Pasquier qui disait des Jésuites qu'ils eurent toujours contre eux en France tout ce qu'il y ent de braves esprits. Ils étaient sépares l'un de l'autre par quinze ans d'age, mais la communauté du matheur jointe à celle des idées en eut bientôt fait des amis. Ils se rencontrèrent pour la première fois dans le salon de madame de Beaumont qui, comme eux, avait perdu son père dans les massacres de la Terreur. Depuis lors ils ne se quittèrent plus. Nous les voyons entrer ensemble au Conseil d'Etat, M. Molé comme auditeur. M Pasquier comme maître des requêtes ; en 1825, ils font partie du ministère Richelieu, celui-ci comme garde des sceaux, celui-là comme ministre de la marine lls se retrouvent à la Chambre des pairs ; — et sous la monarchie de juillet, pendant que M. Pasquier présidait cette



assemblée, M. Molé présidait le Conseil des ministres.

M. Pasquier avant siègé au Parlement pendant la Révolution. La Doué d'une extrême facilité, dit M. de Barante dans ses Souvenirs, la conversation l'avait formé plutôt que le travait ». Il avouait lui même qu'il était entré au Conseil d'Etat ne sachant pas prononcer un discours de cent mots, et qu'il en était sorti, parlant d'abondance sur toutes sortes de matières'.

« Il parlait assément et hardiment, avec clarté, se mettant à la portée de ceux qui l'ecoutaient. La causerie devant la cheminée, dans un salon, avait été pour luil'apprentissage du Conseil d'Etat et de la tribune. Il etail sensé, pratique, d'un commerce bienveillant el sur, habile à se ménager, mais toujours honorablement sidèle et dévoué à ses amis, de sorte qu'il ne tarda pas à se faire une bonne position dans l'administration Encourage et soulevé par le succès, ses facultés se développèrent et s'élevèrent; il acquit plus de réflexion, plus de connaissances positives, et suppléa à ce qui avait pu lui manquer dans la première partie de sa vie. Il devint ainsi capable de suivre la grande carrière politique qui a illustré son nom<sup>2</sup>, » — quoi qu'en dise une satire de l'époque, que je trouve dans le Défenseur :

... Quoi ' toujours ce Pasquier !
Quoi ' ce caméléon souple comme un osier,

TOME IL.

22

<sup>\*</sup> Enemas-Denis Pasquier chancelier de France per Louis Favro, p. 9.

<sup>·</sup> Sonocuera du baron de Barante I. J. p. 147.

Prêt à tout, propre à rien! un second maître Jacque Dans ses discours diffus tout vide et tout opaque, Flattant tous les partis et glissant dans la main; Tortueux par système, insaisissable enfin; Mordu du chien hargneux de l'antifisuitisme; Qui, de son parlement n'a que le jansénisme; Ministre inamovible et ministre à tout vent; Ah! détournez de moi l'aspect de ce serpent!

M. Molé était plus hautain, plus réservé, plus susceptible, avec des formes louces, un langage conciliant et une gravité qui paraissait voulue et qui nétait que naturelle. « Il avait en lui, dit Sainte-Beuve, du conseiller d'Etat dans le sens élevé où le cardinal de Richelieu entend ce mot dans son testament politique » Quand il était préfet de la Côte-d'Or, madame la comtesse de Guitaut ecrivait à Joubert : « On dit beaucoup de bien de lui mais son abord a quelque chose de sec et de froid qui ne met point à l'aise, à ce que l'on assure ; il parle peu et loujours avec une gravité magistrale. . . Je sens que sa froideur me glacera et que je n aurai pas le temps de juger de toutes les qualités qui me l'approcheraient de lui avec le temps. »

Mais quand il fut mélé plus activement à la politique, c'est à-dire du jour où il entra dans la Chambre des pairs, M. Molé « prit le parti d'être aimable pour chacun et de plaire, ce à quoi il réussit infiniment. Il s'y adonna tout à fait sous le régime de Juillet, et le



<sup>1</sup> Les Correspondants de Jouhert, p. 361

plus bourgeois des députés était soigné par l'u dans l'embrasure d'une croisce et traité d'un air de prédilection, de familiarité aisée et avec une grâce à laquelle on résistait peu'. »

Est-ce à ce besoin de plaire à tout le monde qu'il faut attribuer son attitude silencieuse dans les débats provoqués à la Chambre des pairs par la Dénonciation de Montlosier? Je crois platht que, tout en partageant tes idées de ses amis Pasqu er et de Barante, certaines considerations de famille lui faisaient un devoir de se tenir sur la réserve. Sa mère, après la mort tragique de son mari, avait offert à Dieu le sacrifice de sa liberté Dès que les églises furent rouvertes au culte, elle se rendit à Vannes et y fonda b'entôt, pour remplacer d'anciennes congrégations anéanties par la Révolution, un institut qui devait travailler avec ardeur à la sanctification des àmes e. à l'instruction des enfants abandonnes. Natureik ment, M. Mulé allait de temps, en temps voir sa mère dans son humble monastère de Vannes. Quand elle mourut, en 1825, il abandonna genéreuscment au profit des établissements qu'elle avait crées requi lui revenant de sa succession. Dès lors, je vous le demande, pouvait-il décemment, étans encore en deuil, porter la parole contre les Jesuites ? Il laissa ce soin à MM. Pasquier et de Barante qui s'en acquittérent sans passion comme sans faiblesse, en hommes d'État et en légistes.

<sup>1</sup> Samte-Reuve : Chdicantriand et son Gro ips Littéraire.

## 111

Quand M. Prosper de Barante fit la connaissance de M<sup>s.</sup> Césarine d'Houdetot, il était âgé de vingt-huit ans, et ceux qui avaient connu sa mère disaient qu'il avai. hérite de son esprit et de sa grace'. Il avait les traits distingués, des manières très séduisantes et, quoique jeune, la réputation d'un homme très appliqué et tres séneux. Il ne l'avait pas toujours méritée Quelque temps après la mort de sa mère, son père qui était alors prefet de Genève avant essayé de le marier pour lui faire une situation et aussi pour se refaire une famille, mais il s'était defenda on alléguant je ne sais quel prétexte. La vérite, c'est qu'il n'etait déjà plus maître de son cœur. M. Anatole France a parlé recemment des lettres d'amour que Madame Récamier aurait écrites à M. de Barante, à l'époque où il frequentait Coppet Les papiers qui nous ont été communiqués ne font pas la moindre allusion à cette correspondance. Ce qu'il y a de sûr, c'est que M. de Barante eut beaucoup

Les pages suivantes sont pour montrer le travait qui peut se fire dans une âme chrétienne aux prises avec les souvents jansénates de son éducation premere et le molinisme d'une femme almée

de succès dans sa jeunesse et qu'il figura parmi les adora.eurs -- au moins platoniques -- de la future abbesse laïque de l'Abbaye aux Bois et de Madame de Staël. L'amitié de Corinne pour lui aurait-elle pu s'appeler d'un nom plus doux encore? Quelques mauvaises langues l'ont dit tout bas, mais aucun de nos renseignements ne le confirme. Quoi qu'il en soit, ce lut à cause de Madame de Staël — et nous avons vu que l'Empereur avait revoqué son pere pour le punir de ses relations avec Coppet - que M. de Barante fut envoyé en disgrace à Bressuire, en qualite de sous-préfet, et l'air de la Vendée suffit pour lui rafraichir la tête. A peine était-il installé dans cette petite ville qu'il entra en rapports avec madame de La Rochejaguelein, la veuve de l'héroique Lescure. Elle s'occupait de rassembler les matériaux de ses Memoires : il lui offrit de les mettre en œuvre, elle accepta avec empressement, et à son premier voyage à Parls i. en lut des fragments chez madame d'Houdetot L'ancienne amie de Jean-Jacques n'était plus qu'une bonne vieille en cheveux blancs, mais sa maison de Sannois etait toujours le rendez vous des hommes en renom de la politique et des lettres, et Châ eaubriand raconte qu'elle s'écriait encore :

Ft l'amour me console!
Rien ne pourra me consoler de lui l

Pendant qu'il lisait les Mémoires de madame de la Rochejaquelein, M. de Barante remarqua une belle jeunc fille qui le suivait des yeux et semblait prendre un vif interêt à son récit des guerres de Vendee. C'était précisément la petite-fille de madame d'Houdetot Comme il était très lie avec son frère, il eut bientôt fait de la demander en mariage. Mais elle n'avait que seize aus. On le pria d'avoir un peu de patience. Deux aus après elle était sa femme

M' \* Césarme d'Houdelet' avait été clevée par sa tante madame de la Briche, qui l'avait gâtée et initiee prématurément à la vie mondaine, mais sa nature expansive n'y avait rien perdu de son ingénuité, de sa tendresse. Comme la plupart des jeunes filles de ce temps, elle n'avait reçu qu'ane instruction sommaire; son orthographe, par exemple, laissait un peu à desirer; en retour elle avait un goût tres prononcé pour le dessin, et ce goût ne fit que se developper avec l'àge. Ainsi, M. de Barante dit quelque part que peud a tru qu'il était ambassadeur à Saint-Pétershourg, elle fit de l'ambassadrice d'Angleterre un portrait qui ravit tout le monde. Les lettres suivantes qu'elle adressait à ses « deux mères » après son mariage dénotent qu'elle maniait la plume aussi bien que le crayon

« Nous sommes entin arrivés à Napoléon<sup>a</sup>, ma chere maman, après cinq jours de la route la plus affreuse et la plus cahotante. Nous sommes restés plusieurs fois em-

L'Elle était fille de M<sup>1</sup> de Ceré et de M. le comme d'Houdetot, houtenant général, scent du combe d'Houdetot, poir de France et du général comte d'Houderot.

M. de Barante venait d'être nomme profet le Napelson Venace.

bourbés dans des ornières dont les chevaux ne pouvaient nous tirer; nous étions obligés d'avoir recours aux habitants des villages près desquels ces accidents nous arrivaient; alors quinze gros paysans venaient avec de grandes pelles , les uns poussaient la voiture, les autres aplatissaient l'ornière. tout le monde jurait, criait, moi, dans le fond de la voiture. je riais de lout mon cœur. Enfin, grâce aux gros jurons. nous ne restions que deux grandes heures dans les trous où nous tombions. Pour vous donner une juste idée de la vitesse dont nous altions, je vous dirai que nous ét.ons partis de Nantes à 7 heures du matin, comptant arriver à Napoléon pour diner, car nous n'ayions que sô lieues à faire, au lieu de cela la nust nous surprit comme nous étions dans un trou à 4 lieues de Nantes; les chevaux ne pouvalent avancer, Prosper me porta dans ses bras dans une cabane qui n'était qu'à cent pas de la volture, car il y avait de la neigo jusqu'aux genoux; de là nous fûmes obligés de passer la nuit. Nous envoyames tous les chevaux du village pour débarrasser notre pauvre voiture, et le lendemain nous arrivames à Napoléon à 5 heures du soir après avoir eu environ mille embarras. Je suis logée magnifiquement ma chambre est tendue en jaune et or les meubles sont superbes je ne puis vous dire, chère maman, comme Prosper est aimable pour votre enfant, comme il l'a soignée pendan toute la route, aussi je l'a.me plus que jamais.... »

Vingt-trois ans plus tard, (en 1835) elle écrivait à madame de la Briche :

« Mon mari me quitte dans deux jours pour retourner à Paris Chaque année, e souffre davantage de son absence Je suis triste de ces trois semaines de séparation, plus que ne pourraient l'être toutes nos jeunes manées de l'année

WN1/18 . . . .

de miel. Je leur souhaite d'aimer leurs marls comme ,'aime le mien au bout de vingt trois ans de mariage, maisil n'y en a pas un autre comme lui, il est parfait et il est si charmant pour moi, que je vous remercie de me l'avoir donné. Que de raisons j'ai de vous aimer! »

Autan, dire tout de suite qu'il n'y eut jamais entre eux le moindre nuage.

A peine étaient ils installés à Napoléon Vendee, qu'elle se mit à la tête de toutes les œuvres de bien-faisance. C'était sa manière de gagner les cœurs et de concilier à son mari l'estime de toutes les classes de la société.

Partout où ils passerent, à Nantes, à Turin, à Saint-Pétersbourg, elle fut la providence des pauvres, la consolatrice de tous les affligés

• Je preside le bureau de bienfaisance, écrivait-elle à sa tante à la date du 2 avril 18:2, j'irai choisir les dames qui viennent faire avec mo, des visites chez tous les pauvres, pour soulager leur misère : ceux qui sont malades, nous les renvoyons à l'hôpital, ceux qui n'ent pas de vètements, nous leur en donnons ; nous habilions les petits enfants, nous envoyons à l'hôpital les femmes qui vont accoucher, il y a des distributions de soupe pour tous les pauvres. Nous ne donnons tous ces secours qu'après leur avoir parlé de la religion. Nous venons de décider que des religiouses apprendraient à toutes les pauvres filles leur religion, à lire et à écrire. Je m'occupe en ce moment de trouver un homme pieux qui rende les mêmes services à tous les pauvres petits garçons. Tout cela me prend beaucoup de

temps car je me suis chargée spécialement de faire la visite aux panvres, de donner aux femmes de l'ouvrage, de faire faire les layettes et les distributions.

On retrouve cet épanchement raif et tendre dans toutes les lettres de madame de Barante, surtout dans celles qui sont dalées des premiers temps de son mariage Elle était venue faire ses couches à l'aris chez madame de la Briche. Après la naissance de sa petite fille, elle s'empressa de rejoindre son mari qui dans l'intervalle avait passé de la préfecture de la Vendée à celle de la Loire-Inférieure, et voici en quels termes émus elle annonça son retour.

 Nantes, le 1<sup>er</sup> juillet 1813. — Comment le cœur peutil être și triste et peu après și heureux!... j'ui eprouvé en revoyant Prosper en lui présentant son enfant une joic și parfaite qu'elle n'était pas faite, je croyais, pour notre pauvre nature humaine, mais pour ceux qui habitent dans le ciel. Après avoir été quatre jours en route, brûlee par le solei, étouffée par la poussière, j'aperçus enfin Nantes, . Oh' ma mère, que mon cœur battit fort en entrant dans cette maison où demeurait Prosper, ou j'allais le voir après six mois d'absence ! la voiture s'arrête. je monte les escaliers en courant. J'entre dans une chambre. puis dans une autre, il n'y était pas; je cherche des yeux, je l'appe le, on va le chercher dans ses burgaux où il travaillait, je m'étais établie dans sa chambre, sa fille sur son lit et moi à côté d'elle, la joie m'avait ôté mes forces ... j'étais dejà heureuse d'être dans le même lieu que lui enfin il arrive i ma mère, le bonhe ir que j'ai eprouvé ne se peut définir. Une heure après être arrivée nous partimes pour notre terre... Ma mère il n y a riende plus délicieux.

Cependant les Cent jours étaient venus et derrière eux les Alliés. M. de Barante qui, lors de l'abdication de Fontainebleau, avait eu beaucoup de peine à maintenir l'ordre à Nantes, donna sa démission après Waterloo, et sa femme tomba, au cours de ces tragiques evenements, dans une mélancolis qui bientôt tourna au mysticisme et du mysticisme à une véritable exaltation religieuse :

 ... Depuis ces derniers tomps, écrivait elle au mois de juin 1815, j'a. tout souffert physiquement et moralement que mon caractère en est très changé. Le monde m'est insupportable, co qu'on appelle plaisir m'ennuie. Je vais très rarement au spectacle, la campagne est ma plus vive jouissance. Etre près de mon mari, regarder mon enfant, penser à mes tendres mères, voilà mon bonheur, dessiner et lire vollà mes plaisirs. La lecture me fait du bien et du plaisir, elle me monte la tête et me donne le desir de tout savoir, de tout apprendre, mais malheureusemens les moindres difficultés me révoltent et me rebutent. Il est bien étonnant qu'avec cette vivacité de sensation qui me fait tent jouir du beau et du bon, j'aie matgré cela une espèce d'insoluciance et de paresse dans le caractère qui fait que j'ai de la pelne à me mettre en train de choses mêmes qui me plaisent le plus, voi à ce qui me fait perdre beaucoup de temps. Je saisis vivement toutes les impressions qui se tro event sur mon chemin, mais je ne les cherche pas. Le dessin que j'aime extrêmement, je

OF WISCONSIN

suis quelquefois des semaines entières sans m'en occuper, mais aussi la moindre chose va me faire dessiner toute la journée. Il suffit qu'une rose soit bien penchee sur sa tige, que je voie quelqu'un dans une johe position, qu'un arbre soit bien jeté sur le gazon pour me ravir : alors il me faut vite un crayon et me voilà à l'ouvrage pour bien longtemps. Prosper aime cette manière d'être : pourtant quelquefois il me reproche d'être un peu trop africaine. Il ne doit pas se plaindre puisque toute cette vivacité n'est employée qu'à l'àme, »

Il s'en plaignit d autant moins que lui-même traversa une crise de larmes, à la suite de la mort de son père. Mais bientò, la politique les ressaisit tous deux et les lanca dans le tourbillon de la vie parisienne où ils furent recherchés de tous les salons, lui pour ses brillantes qualités et son renom littéraire, elle pour son naturel aimable et son éclatante beauté. Seulement elle n était pas de ces femmes coquettes qui se grisent de leur succès. Elle aimait trop son mari pour se laisser détourner de ses devoirs, et puis elle ne songeait déjà qu'aux moyens d'arriver à la perfection morale. Quand elle allait dans le monde, elle était simplement vêtue d'une robe de moussellne blanche, avec une rose dans les cheveux, et elle était si belle ainsi, qu'au dire des chroniqueurs de l'époque, les femmes à la mode renoncèrent pour un temps à tous leurs colifichets de plumes et de dentelles. — Quand elle était à Barante, elle ne s'occupait que des entants, des pauvres et des malades. Elle avait été frappée de l'ignorance qui régnait dans ces campagnes d'Auvergne, et pour la combattre efficacement, elle avait ouvert dans l'une des salles de Barante une école de petits garçons et de petites filles à qui elle faisait elle même un cours elémentaire.

De loin en loin aussi, à cause de la distance, elle recevant la visite de sa mère ou de sa tante. Alors cétaient des baisers à n'en plus finir, suivis de scènes de tendresse se terminant toujours par un Jeluge de larmes. Ecoutez cet appel qu'elte adressait un jour à madame de la Briche:

« Que je serais heureuse de vous voiriei! vous vous y plai riez, j'en suis sure. Cette vue si belle et si riante vousferait du bien. Vous auriezia plus belle et la plus grande chambre de la maison. Le maiin en ouvrant vos fenêtres, yous respireriez un air vif et pur, de vos fenètres vous voyez cette belle vue dont je vous ai parlé, vous vous habillez avec delectation, car vous avez autour de vous tout ce qui vous est commode. Votre chambre a un grand cabinet et quatre ou cinq armoires bien propres, Votre femme de chambre est tout près de vous. La cloche vous avertit du déjeuner, vous descendez quelques marches et yous voilà dans le salon où yous trouvez trois enfants qui yous sautent au cou et beaucoup de petits enfants qui vous tirent par la robe, car ils veulent aussi vous embrasser; vous voulez savoir quels sont les six enfants que vous avez autour de vous? Prosper et moi, bien entendu, Corine, Hyatinthe et vos Jeux fils. Vous trouvez le déjeuner composé de tout ce que vous a mez. En sortant de table, nous allons tous nous promener dans un bosquet bien ombragé qui touche à la maison,

nous nous amusons à voir jouer les petits enfants, puis chacun se retire chez soi. Yous alter prendre dans la bibliotheque un roman et il y a de quoi choisir, car je crois quils y sont tous. Vous retournez dans votre chambre yous étendre sur votre canapé dernière vos jalousies ; après avoir lu longtemps, un doux petit sommeil s'empare insensiblement de vous. Vous voules un peu y résister, puis yous yous y livrez avec complaisance. Yous rêvez de choses élonnantes, puis le bruit d'une porte qui s'ouvre doucement vous réveille. C'est moi qui viens vous voir et vous embresser Kous causons, nous rions, Céline arrive un moment après se mettre de la partie. Tout à coup la cloche nous avertit qu'il faut s'habiller, nous trouvons un très bon diner, au gout de notre bonne mère. Après le diner, on nous prévient que le cheval est mis; nous montons en charà-bancs et nous allons courir le pays. Tantôt c'est au bord d'une rivière qui serpente dans une prairie, ombragée d'arbres, tantôt, dans un bois épais, tantôt sur le haut des montagnes, d'où l'on découvre p us de cent lieues de pays. En rentrant on s'établit autour de la table, ces messieurs lisent haut. Nous travaillons, notre bonne mère fait une bourse que tout le monde s'arrachera, quand elle sera faite La lecture nous fait rire ou plearer, et peut-être les deux ensemble. A dix houtes on value coucher après avoir bu de l'eau de groseille. Ma bonne mère trouve un bon lit, des draps blen flus, et la voilà endormie d'un sommell profond. Maintenant qu'avez-vous à dire? Avez-vous une seule objection? Non certainement. Ainsi done, ma bonns mère, i aurai le bonheur de vous voir à Barante. Cette idée mefait santar de joie. A propos, peut-ètre que vous atlez (magiper que cette bonne petite via pourrait, ma rainer ) Rassurez-vous, je suis très riche lei, car je n'achète men

que la viande de boucherie. Dindons, poulets, canards, pigeons, lapins se trouvent dans la basse-cuur, le blé dans les greniers; le vin se fait dans nos vignes; les vaches nous donnent abondamment du lait et du beurre, le potager les légumes, le verger, les fruits... Des fourrages nourrissent le cheval et l'âne qui sert d'amusement aux enfants. On est entouré de visages contents, car il n'y a pas de misère ici. On fait tant de bien à ai bon marché. Vous voyez donc, ma bonne mère, que l'on est très bien à Barante, et quand je retournerai à Paris, je me trouveral pauvre, je serai obligée de regarder à lout, et de me priver de tout. Mais aussi je serai près de ma bonne mère. Cela me dédommagera de lout, Adieu, vous que j'aime tant l'>

Quelle plus jolie peinture de la vie de château! Entre temps, madame de Barante prenaît part à toutes les grandes discussions qui s'ouvraient devant elle, et les entretiens qu'elle avait sur la vie future avec les amis de son mari la ramenait comme par enchantement à son thème de prédulection:

c C'est une noble idée assurément que de vouloir contribuer à la perfection génerale, mais pourquoi ne pas commencer par la perfection de soi-même! Trouve t-on plus aisé de changer tout un ordre social que de s'améliorer interieurement! Ne seroit-ce pas un but plus grand que celui de perfectionner son âme qui doit être éternelle! Out, je pense que notre âme trouvera dans le ciel ce que nous aurons cherché sur la terre, et de même que les esprits supérieurs comprennent et sentent dans le monde mille choses inconnues aux autres, de même ces âmes qui

auront recherché la perfection morale et religiouse se trouveront dans le ciel, plus près et plus en état de comprendre Dieu... Je veux donc, comme je vous l'ai dit souvent, tâcher da m'améliorer sur tous les points. Je ne me propose rien de brillant. Je désire seulement être une bonne femme, une bonne mère et une personne selon les hommes et surtout selon Dieu. Je veux travailler sans relache à ce perfectionnement général de moi-même. Je suis exactement le système de Franklin, que j'avais inventé comme lui, car, comme le dit Prosper, je me donne beaucoup de mal pour trouver des choses qui le sont depuis longtemps. Je me dis pour me consoler que j'aurais été tres remarquable, si j'étais née dans les premiers temps du monde. Pour commencer donc le grand perfectionnement. j'attaque comme je vous l'ai dejà dit, un défaut, je choisis toujours celui qui gêne le plus le prochain, et quand je remporte une victoire, je suis flère comme si j'avais conquis un pays, je ne travaille pas qu'à améliorer mon âme, je veux tâcher aussi d'agrandir mon esprit par des ét ides et des lectures, plus l'esprit est développé, plus il comprend de choses élevées, et plus alors il me semble qu'il doit se rapprocher de la religion, car après avoir approfondi toutes choses on doit en reconnaître le néant. »

Ne me demandez pas d'où lui étaient venus ces beaux sentiments, je vous répondrai qu'il en est des aentiments religieux comme des sources qui disparaissent tout à coup dans le sable, pour reparaître plus loin quand on les croyait perdues. Assurément, ce n'était pas dans le salon de la bonne maman d'Houdetot que madame de Barante s'était fait cet état d'âme. Mais elle

avait pour mère une femme très vertueuse qui ne l'avait confiée à madame de la Briche que parce qu'elle était sûre de sa piété', et Gésamne avait éte placée dans un couvent à l'époque de sa première communion. N'oublions pas non plus que depuis le Consulat, je devrais dire depuis la publication du Génie du Christianisme, il y avait dans tont le pays, surtout dans la haute classe, une réaction marquée en faveur des idées religieuses. Madame de Barante avait donc été préparée à son état mystique par son éducation sentimentale et par les evénements dont elle avait éte témoin.

Ses lectures après son mariage en firent une catholique ardente. « Je viens de lire les pages de Fénelon, écrivait elle un jour à sa tante, je na plus besoin de faire la morale aux gens. Je leur dirai : Lisez Fénelon, il parle de la religion comma je la sens. Il me va bien plus au cœur que Bossuet. L'un persuade la raison et l'autre le cœur. Bossuet est une meilleure lecture pour les forts, Fénelon pour les faibles...

Le catholicisme de madame de Barante qui rappelle le qui etisme de madame Guyon, n'était pas pour déplaire à son mari, car, s'il n'observait pas encore les pratiques de la religion, il avait garde comme elle, le pli particulier de l'éducation rigide qu'il avait reçue. Lu nature, sui-

<sup>•</sup> Elie était ai pie use que, le jour où mademe de Barante partet pour Saint-Pétersien ng après avoir entendu la messe avec elle dans le chapeile de Champlâtreux (proprieté de M. Molés, elle jui sauta au con en lui disant : « Cosarine, prometien-moi de prier Dieu toujours à l'elevation pour que vous me retrouvier. »

vant le mot de Bourdaloue. l'avait fait à demi-chrétien. Il écrivait un jour à son fils ainé, à propos de sa première communion : « j'espère que tu auras accompli ce devoir dans une disposition réfléchie et pieuse. J'espère que tu n'y apporteras ni légèreté ni sécheresse. L'impression qu'on éprouve en ce moment ne conserve pas toute sa vivacité; les circonstances de la jeunesse dissipent ordinairement la ferveur dont on a été un instant rempli, mais il reste au fond du cœur un respect sincère pour la religion, un amour du bien, une délicatesse de conscience qui sont les fruits d'une bonne communion. » Ca respect sincère il l'avait toujours eu : cetteferveur lui revint sur le tard, à force de vivre avec sa femme, car il subit insensiblement son influence, comme son père avait subi l'influence de la sienne. Il commença par alterà la messe au jour anniversaire de son mariage, et puis à Pâques, il finit par communier toutes les semaines, après avoir prétexté pendant longtemps de son indignité pour ne pas approcher des sacrements. Dans l'intervalle il avait composé une prière qu'on récitait tous les soirs en commun et qu'on

• Voici cette prière, datée de 1832. Mon Dieu, regardez avec bonté une famille réunie pour vous prier. Accordez-nous asses de réflexion pour connaître votre loi que vous avez écrite dans la conscience de chaque homme, assez de volonté pour la suivre, assez de constance pour y persister. Ne nous puntasez pas de nos fautes par le découragement et la négligence. Que nos prières soient sincères, que nos pratiques soient conformes à la foi chrétienne. Inspirez-nous l'em nir de notre prochain, la douceur et l'affection pour nos semblables. Faites que nous nous aimiens les una les autres, et que nous vivions un sidens des sentiments

TOME II. 23



récite encore parmi les siens, à Barante. La religion pour lui, comme pour Maine de Biran, était un sentiment de l'âme plutôt qu'une croyance de l'esprit Dès l'année 1808, en arrivant à Bressuire, il avait pris l'habitude de consigner sur un carnet toutes les pensées et réflexions morales que lui suggéraient ses lectures. J'en ai relevé de fort belles et de très originales dans le nombre ; celles-ci, par exemple :

Les sens extérieurs nous donnent connaissance des qualités ou apparences des objets, mais l'idea d'être ou de substance provient de l'âme raisonnable. Les adjectifs appartiennent aux sens, les substantifs à la raison

La conviction est aussi ingénieuse dans ses raisons que le scepticisme dans ses doutes

Il n'y a pas de plus grand obstacle à se commander soimeme que d'avoir autorité sur les autres.

La vivacité des impressions est contraire à l'esprit d'observation.

La bienveillance est le commencement de la charité.

honnêtes el chrétions. Donnez-nous assez de resolution et de persistance pour que notre temps ne s'écoule puint dans la distraction et l'ossivelé, mais que la tâche et les devoirs de chaque lournée scient accomplis régulièrement. Eparguez nous, si telle est voire providence, les main de cette vie. Conservez ceux qui nous sont chers, et dirigez-les dans la voie du bion Préservez intre pays de troubles et de matheurs. Accordez vos l'amières à ceux que vous avez preposés a nous gouverner. Si, dans des vues ignoreses de nous, vous n'écoutez pas nos prières, si vous nous envoyez des afficitions, que votre ve enté soit faite Donnez-nous, en consolation une humble soumission et une neuse confiance. »

Il y a deux sortes d'impartialité, I une bleuveillante qui explique et qui excuse ; l'autre impitoyable qui dissèque et examine pour trouver des motifs à la malveillance

L'ne faut rien faire dans la précipitation, le désir même, lorsqu'il est dans le meilleur sens et vers le plus lonable but doit faire en quelque sorte sa quarantaine et son carème. Il doit user son attrait avant de s'accomplir, si l'on veut qu'il produise tout son prix.

Le raisonnement logique est mécanique; tel que la locomotive, il entraîne le voyageur : tant pis pour tui s'il a mal choisi le point de départ.

Il me semble que j'ai manqué d'imagination, mon esprit était plutôt tourné vers l'observation.

Cette dernière pensée prouve que M. de Barante ne se faisait pas d'Illusion sur son compte. Il ne fut guère en effet qu un observateur, mais un observateur érudit et perspicace Aussi a-t-il réussi beancoup mieux dans la pohtique speculative que dans l'autre. Son petit-fils publiera quelque jour sa correspondance diplomatique de Turin et de Saint-Pétersbourg. En attendant je suis heureux de pouvoir vous mettre sous les yeux quelques-unes des lettres qu'il ecrivait à ses fils, du temps qu'il était ambassadeur. Quand vous les aurez lues vous direz comme moi qu'il y avait en M. de Barante, à côté de l'observateur, un educateur de premier ordre. Son père voulait que ses enfants le traitassent comme leur mei deur ami. Il eut bien de la peinc à obtenir cela des siens, tant il se montrait sévère pour leurs moindres

peccadilles! Quand ils étaient au collège, il ne leur écrivant que pour les gourmander sur leur paresse et les rappeler au sentiment du devoir; quand ils étaient étudiants, il leur préchait l'ordre, le travail, l'économie, il les mettait en garde contre les mauvaises fréquentations, les mauvaises lectures, la tentation de s'affilier à des sociétés secrètes, et cela dans une langue sobre et saine et qui a comme un arrière-goût du jansénisme paternel:

- Turin, 3 octobre 1833. Vous vous choquez de n'être qu'un garçon de quinze ans, contraint à faire quelquefois la volonté de vos parents et à écoutez leur avis.
- e Et quand, avec cela, ou n'a pas encore l'habitade du monde, qu'on n'a pas acquis le taut et la convenance mécessaires, on a trop souvent de mauvaises façons. Votra convenance, votre tou sout, ainst qu'il est naturel encore d'un écolier, et vous na savez pas qu'à votre âge la bonne gràca est d'être timide et réservé. Il vous parait que vos idees sont assez, arrêtées pour être des opinions et que yous pouvez les défendre avec obstination. Je me serais très alfligé de vos petites prétentions à l'irreligion, si je ne les avais pas trouvées ridicules. Vous si ignorant, si denué de méditation, si nouveau à la vie, vous croire un jugement sur de telles questions l'ah 'mon cher enfant, quelle étourlene, si vous demeuricz dans une telle disposition, je commencerais à m'inquié.er de votre avenir ; douter de la religion conduit bien vite à douter de la conscience, à ne pas écouler sa voix, à se faire une morale complaisante et souple, à se déterminer en toutes choses avec insouclance du bien et du ma.. Vous m'avez dit que voire

propre volonié et vos réflexions vous semblaient une garantic suffisante pour votre conduite et ves sentiments. Je no me suis pourtant pas aperçu que vous fussiez parvenu déjà à cette invariable perfection et des le lendemain de cette présomptueuse convention vous vous montriez assurément tel qu'il ne faut pas être. Pensez-y et proylsoirement soyez soumis et respectueux pour des devoirs qu'on ne peut rejeter sans ébranler tous les autres devoirs Je termine ici ma longue morale. Je n'ai pas voulu en troublet vos vacances. Au collège vous aurez plus de temps et de calme pour y réfléchir et moi, une fois quitte de ce devoir, j'espère que vous ne me donnerez pas occasion dy revenir Je ne veux avoir avec vous que des rapports de tendresse et de conflance. Soyez de mes amis et faites que, malgré tant d'années qui nous séparent, il puisse y avoir entre nous intelligence et intimité. Je veux que vous ayez de la raison, de l'esprit et des sentiments élevés. N'est-ce pas exiger beaucoup? et me pardonnerez-vous rous d'avoir de si grandes prétentions pour mon fils ? »

Turin, samed: 8 novembre 1834. — ... Il paraît que vous avez dépensé beaucoup sans discrétion et sans calcul. Voilà encore une réforme essentielle à laquelle il faut songer Je m'en vais vous y aider en défendant aux ouvriers de vous rien fournir sur un ordre qui ne vien trait que de vous. Si, encore au collège, vous avez ce défaut, que serait-ce donc plus lard ? Nous ne sommes point riches tant s'en faut Vous n'aurez jamais assez de revenu pour faire le dandy; il ne sera pas question pour vous de chevaux, de cabriolet; vous n'aurez pas à pretendre aux gloires de l'élégance. Il vous faut, si voulez qu'on prenne un peu garde à vous être instruit, sensé, spirituel, vivre avec les gens sérieux. Vous êtes

condamné - sous peine d'être un très pauvre sujet, embarrassé de deltes, brouillé avec vos parents et sans a içune considération - à mener une vie d'étude et d'occupation. C'est comme cela, c'est à ces conditions que j'ai passé ma jeunesse et je n'en ar pas été plus maiheureux. Votre cousin Louis a une tout autre position, il peut tout à son aise, pourvu qu'il ne se ruine pas, avoir le plaisir et la vanilé de la dépense. Jusqu'ici je ne me suis pas aperçu que cela la rendit fort beureux II a. comme vous dites, des sentiments élevés, et un fond de bon | igement, mais il est si ignorant, si oisif, at incapable, qu'il succombe à l'ennut, qu'il est vide a faire pitié A Turin, nous l'aimions, ainsi faisaient nos amis, mais c'était à titre de grand enfant. Personne n'imaginait de le prendre au sérieux. Si cette façon de débuter dans le monde pouvait yous convenir, j'en serais surpris et affligé. »

A Turin, 16 décembre 1835. — . . . Tu t'étonnes que la philosophie ne le donne, ni le promette la derniere solution. Elle ne se trouve pour aucune science, pas plus pour les sciences physiques que pour les sciences morales. Les mathematiques seules sont completes parce qu'elles sont bien du reel. Les divers les des systèmes philosophiques sont moins des contradictions que des différences de point de vue. Ils ont tous roison, selon l'aspect qu'ils ont choisi, leur fort est de donner pour l'ensemble et le tout ce qui n'est qu'une observation partielle et de vouloir expliquer l'homme par un des procédes particuliers de teile ou telle de ses actions. Prends la philosophie comme une science d'observation, qui sert à se rendre compte des phénomènes moraux. Elle ne te donnera pas plus le système de la création morale, que l'astronomie ou la physique ne te donne-

ront le système de la création physique. Mais lu sauras ce que les hommes peuvent savoir : la loi du phenomene sans sa cause première. Quant à la puissance divine, elle n'est pas sans analogic avec ce qui se passe dans la nature humaine. Suppose que lu aies parfaite connaissance d'un individu, de son caractère, de ses passions, lu feras sur sa conduite, sur sa décision une conjecture. Il agira dans toute sa liberte, et cependant lu auras prévu ce qu'il fera. Ce qui est pour tol une conjecture est pour l'intelligence suprême une certitude. Mais, d.s-tu, comment Dieu prévoyant le mal, le permet-il ? parce qu'il a fait une créature libre et qu'elle ne le serait point si le bien était pour elle une nécessite. Elle l'accomplirait comme une pierre qui roule ou la planète qui tourne. Les solutions définitives et complètes sont donc du domaine de la foi et hors de la portée de l'observation et de l'induction. La raison reconnait son impuissance, elle s humilie, s'abdique ellemême do donceusement pour les à nes orguedleuses et sèches; avec consolation et soulagement pour les âmes almantes qui savent faire de Diea non pas septement un principe, mais un être avec qui elles se mettent en rapport, en commerce, en conflance. Tu vois, mon cher enfant, que je ne demande pas mieux que de faire la conversation avec toi, et que je m'intéresseral à tout ce qui occupera ta pensée. »

Saint-Petersbourg, 16 février 1836. — Je ne m'étonne point que les Soirées de Saint-Pétersbourg vous sient vivement intéressé. Ce style cavalier, ces airs de gentilhomme poussés jusqu'à l'impertinence sont amusants et composent une controverse nouvelle, ingénieuse, dramatique. M. de Maistre était, dit-on, un fort aimable homme, doux et même tolérant dans la conversation avec les gens d'esprit et de bon ton. Il souriait lui-même de ses exagerations Une fois il disait à une personne de ma connaissance : « Je crois que voita une semaine que je n'ai imaginé aucun paradore. » Il a fait d'autres ouvrages qui tous vous plairont. »

 Saint-Pétersbourg, 3 octabre 1836. — Te voilà, mon cher enfant, dans une nouvelle époque de la vie, jouissant d'une liberté que tu as sûrement désirée beaucoup. Je ne t'en ai nullement blàmé. Le goùt de l'independance appartient aux jeunes gens sérieux, comme aux plus frivoles. seulement ils en font un autre usage, lorsqu'ils l'ont obtenue. Ta véritable éducation, celle que tu te donneras tolmême va commencer, et c'est la bonne. C'est celle qui fait l'homme Quand il va il quelque chose, elle se prolonge toute la vie, car il a toujours à corriger son caractère et à agrander son intelligence. To vas bien travailler, non plus en écolier, ni à la tâche, mais l'occuper sérieusement et à fond de ce qui te plaira, de ce qui aura pour toi de l'intérêt Je ne crains point pour to, la distraction Bonn' n'a point de danger, je crains encore moins que tu te meites en relation avec les mauyais etudiants : leurs façons grossières. leurs plaisirs de cabaret te dégouteront assez. Je m'inquièterais plutôt de l'influence des esprits faux, des parleurs. des enthousiastes. Ne t'engoue d'aucun de ces gens-là, ne leur laisse jamais prendre autorité sur toi, ne sois le suivant de personne. Il est bien entendu que tu ne seras jamais assez déraisonnable pour entrer dans aucune societe se-



Il l'avait envoye à Bonn pour compléter ses études de l'allemand.

crete. Tu n'as rien à faire avec les opinions allemandes, et s'agirait-.l d'opinions françaises, sache bien que c'est une aliénation de sa liberté, un joug qu'on impose à sa raison et à ses sentiments, une menace qu'on fait quelquefois peser sur sa vie entière. J'ai vécu dans des temps de révolution, jamais je n'ai voulu faire partie d'aucune association. Quand des hommes, avec qui je me trouvals pour le moment très conforme, me pressaient, je répondais que la morale et la société m'imposaient dejà assez de devoirs sons en accepter de nouveaux. Fuis, je t'en prie, les discussions politiques. Eiles passionnent et retrécissent l'esprit D'ailleurs tu ne serais pas là sur ton terrain. Communique tes idées, tes impressions à ceut qui te plaisent, qui t'înspirent confiance. N'engage point de discussion avec les autres. Ta as du penchant au déda n. prends-y garde et ne te laisse aller à aucune vanité. Toute cette morale, mon cher enfant, est j'espère fort inutile. Je me fie à toi. Tu te souviendras de mini; la panseras a ton pare. Auprès de toi est mon vieil unit, un autre moi-même et qui vaut mieux. Tu l'aimes dejà et chaque jour tu l'aimeras davantage Sa présence me rassure. Je suis convaincu que tu ne trouveras personne à qui tu accordes plus de confiance. avec qui tu te plaises plus à converser 🕨

e Pétersbourg, 11 mars 1837. — ... Tu regrettes de ne pouvoir tormer sur le pays que tu vois (Bonn) un jugement définitif. En cela comme dans le reste, tu as le défaut de ton âge. Tu veux te faire tout de suite une idée tolale, trouver un principe essentiel et central d'ou puissent dériver tous les jugements sur les points parliculiers. C'est trop prétendre Quelquefois, après beaucoup d'examen ou de méditation, un grand esprit résume en peu de mots



l'histoire ou le caractere d'un peuple. Encore ce jugementlà n'appartient-it d'ordinaire qu'au point de vue où s'est placé l'observateur. Songe que tu n'as vu la France qu'à Paris et encore étais-tu écolier. Ce qu'est Lesprit français dans une ville de province, tu ne le sais pas, et Bonn devrait trouver là son point de comparaison; pour procéder comme les sciences d'observation, tu devrais constater et apprecier ce que ta vois, ce qui t'entoure, sans en tirer encore de conséquences. Il faudrait décrire plus que juger et se hyrer à l'imagination qui représente les objets, qui les colore de nuances vivantes, plus qu'à l'analyse qui veut les classer systématiquement. Un récit de la vie domestique allemande, du caractère des relations privees, des kiées me rales qui s'y font remarquer, l'aspect d'une université placée loin du mouvement d'une capitale : la peinture des objets extérieurs, du pays, du caractère de l'architecture : tout cela charmerait ton esputau lieu de le tourmenter à vide, comme fait l'ambition d'une sentence complète, d'une appréciation qui embrasse toute l'existence allemande. Je te trouve sevère contre la quictude politique des Prassiens. Ne penses-tu pas que la Liberté, au lieu d'être un but n'est qu'un moyen? Le but, c'est la civilisation, c'est-à-dire le développement intellectoel et le ben être corporel. It y a tel pays on telle époque pour lesquels la liberté populaire n'est pas le meilleur moyen pour avancer dans cette route. Le incillaur gouvernement possible dans un moment et dans un lieu donnés, c'est celui qui conduit le mieux vers ce progrès. Le gouvernement prussien mérite peu de reproches à cet égard. Prospérité commerciale, paix au dehors, calme au dedans, liberté civile, aucune ar stocratie oppressive ni insolente, un gouvernement doux et modeste, un roi qui a partagé

les mauvais jours de son peuple et qui a eu le bonbeur d'en assurer de plus heureux : tout cela est un ensemble que nous n'avons pas le droit de dedaigner, nous surtout qui avons beaucoup à craindre et à rougir de notre anarchie morale, nous qui ne sommes pas au bout de nos périlleuses expériences de la liberté. »

Ne dirait on pas le présage des malheurs inouïs qui devaient fondre sur nous trente-trois ans après?

Pendant que V. de Barante s'occupait de la sorte de l'éducation de ses fils, sa femme, sans négliger pour cela ses devoirs, s'abandonnait à tout l'emportement de son prosélytisme religieux. Elle avait lu, à l'ambassade de Turin, les mémoires de madame de Verwell, missionnaire américaine qui avait entrepris de catéchiser les Indes, et cette lecture l'avait plongée dans des méditations digues d'une sœur de charité. Alusi, dans le journal qu'elle tenait de ses impressions quotidiennes je relève les lignes suivantes :

de Barante. Jai ern qu'on leur distribuait chaque année la somme que j'avais dite et on ne l'a pas fait, et je ne m'en suis pas informé. A peine ai-je lu les lettres du curé qui m'en parlait. Je n'y al pas répondu d'abord puls je les ai oublées. Qu'aurez-vous dit, mon Dieu l'lorsque vous aurez vu souffrir ces malheureux par ma faute' Grâce mon Dieu, pardonnez-moi! Je sens bien vivement mes torts. La négligence dans la charité est la plus grande faute qu'on puisse faire On a l'air d'être bon et on ne l'est pas. Que puis-je faire, d'mon Dieu, pour expier ce mal! votre justice

veut que tout soit expié. Je donnerai la somme arriérée, les hommes me croiront acquit.ee, mais devant vous, mon Dieu, je sens que je ne le serai pas. Une faute de cœur ne peut s'expier que par le cœur. Je vois m'occuper davantage des pauvres. Je ne négligerai rien de ce qui a rapport a eux. J'entrerai dans tout le détail de leurs souffrances. Je les soulagerai autant que je le pourrai Mais que sont les résolutions des hommes si vous ne les soutenez!

Elle partit pour la Russie, en emportant son crucifix dans sa malle, et tout le temps qu'elle demeura à Saint-Pétersbourg, elle n'eut qu'une seule et même pensée : travailler à son salut en faisant le hien ;

J'ouvre son journal et j'y lis :

- a l'habite un palais superbe, les meubles sont d'or et de soie. J'ai vingt domestiques à mes ordres, beaucoup d'argent à dépenser, je vais être accueillie avec empresement et bienveillance par la famille royale et la société Je auis enfin dans ce qu'on appelle une des plus belles positions de ce monde, mon état est sans doute envie
- « C'est vous, mon Dicu, qui m'avez donné tout cela, et je suls ingrate, je néglige mes devoirs de piété. Je me laisse préoccuper par ce nouvel établissement à former. Je ne trouve pas le temps pour la seule chose importante, pour mon salut ; cet éclat qui m'environne n'est que néant : « Oh i mon Dieu, retirez-moi tout, si cela doit m'éloigner de vous. Donnez-moi votre amour, c'est la seule chose nécessaire l'au milieu de mon aveuglement j'aperçois encore une lueur qui conduit au ciel faites que je la suive et que je dédaigne ces grandeurs passagères qui ne peuvent

pas donner le bonheur... Que de temps perdu l Voici huit jours que jo suis ici, j'ai négligé mes devous envers Dieu, et les choses ne sont pas beaucoup plus avancées.

Le luxe est toujours un peu corrupteur. Je me trouve plus de disposition à m'impatienter moins d'indulgence pour mes domestiques. Pauvre nature humaine! que je me sens de dédain pour moi! anjourd'hui j'ai déballé mon cher crucifix. Je lai placé dans ma chambre. Puisse-t-il me rappeler mes devoirs religieux! S. je ne les néglige pas, je ne manquerai à aucun de mes autres devoirs.

Pour s'affermir dans ses bonnes résolutions, madame de Barante s'imposa pendant un mois un règlement de vie qui consistait à examiner l'emploi de ses journées heure par heure, à la fin de chaque semaine.

Voici le résume de la première semaine :

- e Sur 168 heures, il y en a 39 employées en causeries de familie ou à ne rien faire.
- \* 27 avril. Une bonne action ! empêché le cocher de recevoir 200 coups de fouet par la police. »

A la fin du mois elle ecrivait dans son journal :

 Ce livre m'a été fort utile et m'a corrigé d'un défaut qui m'est très nuisible : c'est le manque de suite et d'ordre dans mes journées. Il m'apprend le pux du temps et à ne pas le perdre.

Suit cette prière :

 Voici un mois d'écoulé, è mon Dieu i II me semble que j'ai fait un pas dans le bon chemin. Faites que l'exécute les bonnes ponsées que vous m'avez envoyées, que je consacre le reste de ma vie à vous aimer, à vous servir, à me corriger, à rendre heureux ceux qui m'entourent, à faire le bien, à m'occuper des pauvres à mettre la paix sur la terre, à calmer les orages, à être pour mes enfants la mère de l'évangile, pour les pauvres, le bon Samaritain, »

Cela ne l'empêchait pas de faire, quand il le fallait, les honneurs de l'ambassade :

 Juillet 1837. — Il y a eu un grand diner et le soir un grand bal à la Cour. Le peuple avait le droit d'en.rer. J'ai dansé une polonaise avec l'Empereur. Le temps a fait remettre les illuminations au lendemain, et nous avons éte forcés de rester un jour de plus. Le vendredi matin il y a cu une parade du régiment de l'Impératrice. L'Empereur galamment prenait ses ordres comme son aide de-camp. C'était charmant à voir. I. s'est approché de moi, m'a pris a main et m'a dit ; « Vous me pardonnerez de ne pas m'occuper de vous, je suis de service. » Apres la parade, nous avons eu un grand déjeuner diplomatique. L'Empereur m'a engagée a une promenade dans le parc. Une grande quantité de voitures découvertes était disposée L'Impératrice a pris dans sa voiture mon mari et moi et nous a promenés pendant une heure et demie, nous faisant remarquer toutes les beautes du parc L'Empereur et l'Impératrice n'habitent pas le pasais, mass une pet te maison de bols, au milieu des fleurs et des bols au bord de la mer, sculs avec leurs enfants. Toute la cour demeu re au palais, et cur n'y vons que pour les représentations. Dans leur petile maison, ils vivent en particuliers. Ils l'aiment et sont heureux. C'est là où ils deiveut être enviés' >

MSIN

Mais sa principale occupation à Saint Pétersbourg, c'était de soulager les misères de toutes sortes qu'on lui signalait. Elle avait fondé, avec la collaboration de M. Chabot', une maison de refuge pour réun.r les pauvres qui jusque là étaient dispersés dans tous les coins.

Ils sont deux par chambre et se choisissent eux-mêmes, écrivait-elle à madame de la Briche. Ils sont chauffés et on leur donne dix sous par jour à chacun pour leur nourriture. Ils ont une cuisine commune pour huit et s'arrangent entre eux. On leur procure le travail qu'ils peuvent faire, et le prix du travail est pour eux. On habille ceux qui ne peuvent travailler. Il y a un médecin français qui par charité soigne les malades. Les medicaments sont gratuits »

J'ai à peine besoin de dire que tout en remplissant le rôle de sœur de charité, madame de Barante ne cessait de travailler à la conversion de son mari.

- Ce M. Chabot mourul quinze ans après, en laissant à M. de Barante une partie importante de sa fortune, à la charge d'etablir une œuvre charitable où il le jugerait convenable. M. de Barante en fit bénéficier la ville de Thiers dont la population ouvrière est considérable et dola cette commune d'une societé de secours mutiels.

Seulement, comme M. de Barante ne semblait pas disposé à la suivre aussi vite qu'elle aurait voulu, elle y mit toute la discrétion nécessaire.

e Quand je te parle de mes sentiments religieux, ne va pas croire que c'est pour te les imposer. Je t'en parle parce que je t'aime et que j'éprouve le besoin de tout dire. Je ne suis pas inquiet de toi. Dieu est plus près de toi que tu ne le penses, et il t'atturcra tout à fait à lui sans que je m'en mèle. Tu es trop parfait pour ne pas être à lui entierement ; il s'emparera de ton cœur quand tu le desireras.

Je crois cependant que le premier pas ne vint pas de M. de Barante.

Après la Révolution de 48 qui mit fin à sa carrière politique, il était rentré dans sa terre d'Auvergne, en attendant les événements. Les événements lui ayant été contraires, il accepta philosophiquement la défaite de son parti et s'enferma dans une retraite studieuse. C'est là que Dicu vint le visiter sous les traits de Mc Dupanicup. Le grand évêque avait la spécialité de ramener au bercail les brebis politiques qui s'étaient égarées. C'est lui, on s'en souvient, qui réconcilia M. de Talleyrand avec l'Église romaine. La conversion de M. de Barante lui donna beaucoup moins de mal, car l'ancien ambassadeur ne s'etait, à vrai dire, jamais brouil é avec le bon Dieu C'était pour lui comme une vieille connaissance qu'on a perdue de vue pendant des années et qu'on est heureux de retrouver un jour. M<sup>er</sup> Dupanloup enfonça donc une porte à moitié

whit.

ouverte. Son distingué pénitent s'était contente jusquelà d'aller à la messe, de réciter matin et soit la prière qu'il avait composée lui-même et de distribuer aux pauvres la dixième partie de son revenu. Il lui rendit la foi dans le dogme catholique et le décida à s'approcher des sacrements. Les vœux de madame de Barante étaient enfin exaucés, ou tout près de l'être, car elle obtint plus tard de son mari quelque chose qu'il n'aurait jamais dù lut accorder.

a C'était un doux, a di. M le duc de Broglie sur sa tombe, là était la pente de son cœur et l'essence même de son caractère. Il était doux envers les offenses personnelles qui ne touchaient que son amour propre ou son intérêt; il étai, doux envers les contrariétés de la vie, qui ne lui ont jamais arraché un murmure, il a été doux envers la souffrance et envers la mort.

Our, mais la douceur confine à la faiblesse, et le jour où M. de Barante promit à sa femme et fit prometire à ses enfants de ne rien publier touchant la campagne mémorable qu'il mena, sous la Restauration, contre les Jésuites, en compagnie de MM. Montlosier, Molé, Pasquier et tous les doctrinaires, ce jour-là il commit une action que pour ma part je désapprouve'. J'admets les rétractations quand elles sont consenties dans la pleine liberté d'un esprit valide; je n'admets pas qu'on renie son passé quand il ne contient rien que d'honorable.

TOME II.

21

Il commença à tenir sa promesse dans les éloges de MM. Molé et Pasquier qu'il public vert 1850. On peut les lire, on n'y trouvors pes une ligne sur cette campagne.

Or, que M. de Barante en ait en conscience ou non, la page qu'il aurait voulu arracher de sa vie publique est une de celles qui lui font le plus d'honneur Je sais bien que les liberaux de nos jours ne pensent plus en matière religieuse comme les libéraux de la Restauration et q r'ils tranchent volontiers la question des rapports de l'Église et de l'État par la liberté. C'est une thèse comme une autre. Reste à savoir si la liberté ainsi comprise, n'équivaudrait pas à une capitulation de l'État devan. l'Église romaine. En tout cas, il y a heu de s'etonner que M. de Barante ait agi de la sorte envers ses anciens compagnons d'armes. Les traditions jansénistes de sa famille lui faisaient un devoir de leur rester fidèle jusqu'au tombeau.

## IV

Il le devait pour plusieurs raisons : d'abord parce que Montlosier était un vieil ami de son père et le sien aussi, ensuite parce qu'il avait été le confident de outes ses pensées, sur éclaireur et son guide dans cette campagne retentissante. Je le sais même pas s'il n'y joua pas sous main un rôle plus actif encore. Mi Bardulux a publié une partie de la correspondance de Montlosier avec M. de Barante; si jamais on publie celle de M. de Barante avec Montlosier, on verra que je

M de Barante est mort en 1866 et se femme en 1877.

n'exagère rien. Non, certes, que M. de Barante approuvât son ami en toutes choses. Il était trop modèré par tempérament pour n'avoir pas en le sentiment de la mesure. Amsi, lorsqu'après les ordonnances du 16 juin 1827 qui soumettaient au régime universitaire les écoles secondaires ecclésiastiques et réorganisaient les petits séminaires, Montlosier voul it adresser une nouvelle pétition aux Chambres. M. de Barante I en dissuada. Raison de plus, dira ton, pour limiter sa responsabilité, si elle lui pesait. Sans doute, et je ne conçois pas qu'un homme d'Etat essaie de donner le change à l'histoire en retranchant de sa vie publique les faits qui le gênent.

Ah! si M. de Barante s'était attaqué dans la circonstance à la religion proprement dite, s'il avait combattu les Jésuites au nom de la morale outragée, comme l'avait fait l'ascal, il aurait pu sur le tard en éprouver quelque remord. Tant d'autres sont convaincus que sans eux le catholicisme n'aurait plus raison d'être, et que leur morale est la seule qui convienne au monde! Mais il ne s'agissait, en 1826, que des tendances politiques de la Compagnie; on laissait de côté ses idées religieuses. Ce n'est pas au molinisme qu'on en voulait, mais bien à l'intervention du clergé en général et des Jésuites en particulier dans les affaires civiles. En un mot, les doctrinaires et les libéraux defendaient purement et simplement les libertés de l'Église gallicane. La preuve en est dans le rapport de M. Portalis, dans le discours de M. Pasquier et dans celui de M. de Barante.

Que dissit M Portalis? Après avoir exposé d ane façon lumineuse l'état de la législation, il établissait les deux propositions suivantes :

- 1º La déclaration de 1682 n'a jamais cessé d'être tenue et considérée comme loi de l'Etat, devant être enseignée dans les écoles. Le roi, le clergé, le conseil du roi et les parlements de 1682 à 1784 et jusqu'à la révolution de 1789 out unanimement reconnu cette vérité La loi de germinat an X et les lois subséquentes ont également maintenu l'autorité de cette déclaration et l'obligation d'enseigner les propositions qu'elle renferme. Il n'y a rien à ajouter ni à dire de plus sur ce point
- 2º Les congrégations anciennes ont toutes été aboltes et supprimées, 'notamment celle des Jesuites pour des motifs particulier,. Elles ne pourraient être rétablies qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi ...), Une loi de ce genre a bien éte rendue le 24 mai 1825 pour les congrégations de femmes, mais aucune loi n'a derogé aux lois abolitives des congrégations d'hommes. En particulier la défense aux membres de l'Institut des Jésuites de s'immiscer dans l'enseignement subsiste dans son entier. Cependant, en fait. l'existence des Jesuites en France et leur immistion dans la direction de quelques séminaires avec l'approbation des évêques, a été avonée à la tribune par un ministre du roi (M° de Fayssinous).
- » Ainsi, disait le rapporteur, il est avéré qu'il existe malgré nos lois et sans autorisation légale, une congrégation religieuse d'hommes.
- « Si elle est reconnue utile, elle doit être autorisée. Mais ce qui ne doit pas être possible, c'est qu'un établissement.



Spira for JIMVERSLIY OF WISCON même utile, existe de fuil, lorsqu'il ne peut avoir aucune existence de droit, et que toin d'être protège par la puissance des lois, il le soit par leur impuissance.

Ce n'est pas la sévérité des lois que votre commission invoque, c'est le maintien de l'ordre l'gal<sup>3</sup>, »

Vous avez entendu : la commission n'invoquait contre les Jésuites que le maintien de l'ordre légal. En hien, MM. Pasquier et de Barante ne demandaient pas autre chose.

G'est la puissance même qu'a exercé l'institut des Jésuites, disait M. Pasquier, qui rend plus nécessaire à son égard l'application des lois existantes : n'y a-t-ll donc, en effet, aucun danger de permettre à cette puissance de se rélablir autrement que par l'autorité du roi (et de la loi)? On a cherché à faire entendre que les Jésuites, dont l'existence est aujourd'hul avouée, ne sont plus de véritables Jesuites, parce qu'ils n'ont pas les prérogatives dont lla jouissaient autrefois La Société est toujours la même, son institut n'e pas changé; les inquietudes qu'elle inspire aux plus fidèles amis du roi subsistent toujours. ... »

A ceux qui voyaient dans son rétablissement un bienfait plutôt qu'un danger, M. Pasquier repondant :

Proposez une lot, et l'on examinera alors la question dans toute son étendue. Mais jusque à je ne verrai, dans ce rétablissement, qu'une infraction aux lois, et ne cesserai de m'y opposer de tout mon pouvoir. On a cherché à

<sup>4</sup> Séance du 18 janvier 1827.

élever quelque équivoque sur l'application possible des lois existantes, je n'entrersi pas dans cette discussion, il y a ici plus qu'une loi; c'est un principe éternel et indépendant des lois positives, que celui que ne permet pas qu'une société quel-conque se forme dans un État sans l'approbation des grands pouroirs de la nation.... A la vérité, ce n'est pas une existence légale et régulière que l'on sollicite pour eux; mais la tolerance dont ils sont l'objet n'est-elle pas bien plus dangereuse et plus sojette à l'abus qu'une recomnaissance patente et dont la loi fixerait les conditions? C'est pour lant cette tolérance que la Chambre établirait pour toujours si elle nerenvoyait pas la pétition au ministre...

Et M. de Barante, pour amener le ministre des affaires ecclésiastiques à la tribune, lui avait posé la question suivante :

sentement de l'administration. Mais cette administration permet certaines réunions et en interdit d'autres. Elle ne permet pas aux piétistes de l'Alsace de se réunir; elle interdit à une secte protestante de s'établir à Saint-Etlenne; ailleurs elle ne permet pas même à la communion calviniste d'assembler ses fidèles. C'est le règne de l'arbitraire. Puisqu'il n'existe pas de droit commun, la législation spéciale à dù conserver toute au force. Comme communauté, il a fallu à la Société de Jésus une autorisation; comme corps enseignant, elle jouit d'un privilège. En supposant que l'administration ait pu se croire un pouvoir assez grand pour autoriser ce privilège, il faut qu'elle rende compte de l'usage qu'elle a fait de son pouvoir.

<sup>\*</sup> Sémice du 19 janvier.

Ce n'est ni dans l'intérêt de l'instruction publique, ni dans l'intérêt de la morale. Est-ce dans l'intérêt de la politique? Quand le pouvoir les appelle en auxiliaires, ils font bientôt de lui un instrument.

Ainsi donc, M. de Barante se plaçait, tout comme M. Pasquier, sur le terrain politique et légal. Dès lors je ne vois pas quel motif il pouvait avoir de se repentir sur le soir de sa vie Je sais bien que son attitude et celle de ses amis fut la raison déterminante de l'expulsion des Jésuites, mais quand on a fait son devoir, on n'a pas à s'inquiéter des conséquences qui peuvent s'en suivre. D'autre part, M. de Barante s'était-il bien rendu compte qu'en imposant silence à ses héritiers sur sa campagne de 1826, il allait ipso facto donner raison à l'Eglise d'avoir refusé la sépulture à Montlosier?...

Car le vieux lutteur paya dans la mort son courage à la Montalte et tous les frais de son procès contre le parti-prêtre. Il était tombé malade au mois d'octobre 1838, dans sa propriéte de Randanne. Il revint à Clermont pour mourir au milieu de ses amis et demanda à se confesser « comme un simple chrétien, sans aucune controverse ? » L'évêque lu, répondit qu'il ne pouvait déférer à son désir qu'autant qu'il rétracterait au préalable « tout ce qu'il pouvait y avoir dans ses écrits de contraire à l'Éguse catholique apostolique et romaine. » — L'est bien, répliqua tranquillement le malade; on ne veut pas de ma confession, mais Dieu

est jus e et je peux me passer de prières ainsi retusées. On m'emportera dans la petite maison mortuaire qui est toute prête à Randanne. On y plantera une croix pour prouver que j'ai voulu mourir en catholique. Les pauvres femmes se signeront en passant; leur prière me suffira.

Toutefois, un vicaire de sa paroisse consentit, en l'absence du curé, à le confesser le lendemaiu, pendant qu'on négociait avec l'évêché. Montlosier offrait de déclarer devant témoins et de vive voix qu'il n'avait jamais entendu écrire contre la religion catholique, mais il se refusait à mettre sa signature au bas de toute rétractation qui lui serait imposée.

Les choses en étaient là, quand il s'éteignit tout à coup après avoir baisé la croix de son chapelet et murmuréle mol « pardon. »

On ouvrit alors son testament, et l'on vit qu'il y exprimait la volonté formelle d'être présenté à l'eglise après sa mort. La famille se rendit donc auprès de l'évêque de Clermont pour savoir quelles étaient ses intentions. Il répondit que l'église des Minimes demeurerait fermée. C'est ainsi, l'on s'en souvient, que l'archevêché de Paris traita la dépouille mortelle de l'abbé Gregoire. Si Montlosser était décedé dans la capitale, nul doute que le peuple eût enfoncé de nouveau les portes de son église paroissiale, car l'attitude de l'évêque de Clermont causa une émotion profonde non seulement dans la rue mais à la Chambre des pairs et dans toute la presse. Le curé des Minimes évita cette



peine aux amis de Montlosier en ouvrant à deux battants les portes de son église, mais, de peur d'une profanation possible, il avait eu som de depouiller les autels de tous leurs ornements. En sorte que le convoi funèbre alla directement de la maison mortuaire au bois de Randanne où était le caveau du défunt. Les prières ne lui manquèrent pas pour cela, car les paysans des montagnes accoururent de tous les villages voisins pour s'agenonuller devant sa bière.

Il n'en est pas moins vrai qu'il s'était trouvé, comme le dit Victor Cousin à la Chambre des pairs, une autorité religieuse pour oser refuser la sépulture ecclésiastique au chrétien intrépide qui defendant la religion quand elle était menacée et proscri e.

## CHAPITRE VIII

M. Ustazade Silvestre de Sacy. — Una soirée chez M. Garcin de Tassy. — Le P. Gratry et Du Guet. — L'Oratoire d'après Bossuet. — Un diner pendant le Concile chez M. Martin de Noirlieu. — M. Silvestre de Sacy et sa Bibliochique spirituelle. — Son portrait par M. Maxime Du Camp. — Parallèle entre Rollin et Daunou — Daunou pendant la Révolution. — Son amour de la liberté. — Ce que M. de Sacy pensait du « verbiage parlementaire, » — Gomment il devint l'hôte des Tuileries

Je n'ai vu qu'une seule fois M. Silvestre de Sacy, mais je vivrais cent ans, que je me le rappellerais toujours. C'étalt un soir d'haver, chez M. Garcin de Tassy, le savant orientaliste, mort il y a quelques années, au milieu de ses hvres, dans une vieille maison de la rue Saint-André-des-Arts. M. Garcin de Tassy etait un janséniste convainen et qui ne cachait point ses sentiments Il était lié avec tous les gens distingués du parti, mais il n'était point exclusif et fermé comme eux. Ses études lui avaient élargi les idées; il suffisait

'n

qu'on fût libéral en religion pour être admis dans son petit cénacle.

M. Jean Wallon lui avait parlé de moi avec bienveillance : il m'invita un jour à passer la soirée chez lui. et c'est ainsi que je me rencontrai dans sa bibliothèque avec M. Ustazade Silvestre de Sacy. Avant cette rencontre, je ne connaissais le spirituel académicien que de réputation; après, il me sembla que je l'avais pratiqué toute ma vie Je n'ai jamais vu personne pour se hvrer aussi complètement dans la conversation. Quel causeur charmant! quelle vivacité! quelle bonhomie! M. Maxime Du Camp a écrit dans ses Souvenirs litteraires : « On pe le faisait sortir de son calme habituel qu'en parlant prévérencieusement de madame de Sévigné, dont il était amoureux. Aussi avait I quelque commisération pour Victor Cousin qui s'était déclaré le champion de madame de Longueville. Sacy levait les épaules et disait : « Ce pauvre Cousin! il ne sait même pas que Tallemant des Reaux raconte que sa dulcinée, qui fut une coureuse — avait les mains sales!!...» On ne parla pas ce soir-là de madame de Sévigné, et cependant je vous assure que M. de Sacy n'était pas endormi. Je me le represente encore au fond de son fauteuil, souriant, gesticulant, s'animant de proche en proche, et, de temps à autre, rajustant d'une main rapide son bonnet de velours noir.

Cétait sur le P. Gratry qu'était tombée, je ne sais

Souvenirs littéraires, t. n. p. 381.



) cital from UNIVERSITY OF WISC is commen., la conversation, et je m'étais permis de dire que je lui trouvais un peu de ressemblance avec Du Guet. Il n'en fallut pas davantage pour que M. Silvestre de Sacy s'étendit à plaisir sur Du Guet et ceux de son école

- Vous avez raison. Monsieur, de tous les moralistes chrétiens de notre temps, je n en sais pas un seul qui se rapproche autant de Du Guet que le P. Gratry. D'abord il sortait comme lui de l'Oratoire, et tous les Oratoriens ont plus ou moins le cachet de la maison. Rappelez vous ce qu'en dit Bossuet : « Compagnie où l'on obéit sans dépendre, ou l'on gouverne sans commander, ou toute l'autorité est dans la douceur et où le respect s'entretient sans le secours de la crainte, où pour former de vrais prêtres, on les mêne à la source même de la vérité; où ils ont toujours en mains les livres saints pour en rechercher sans relâche la lettre par l'est rit, l'esprit par l'oraison, la profondeur par la retraite, l'estime par la pratique, la fin par la charité à laquelle tout se termine et qui est l'unique trésor du Christ, » Voilà ce que fut l'ancien Oratoire. Eh bien, dans ce tableau décrit par la plume de Bossuet, Il est facile de reconnaître les traits distinctifs du caractère et du talent de Du Guet et du P. Gratry. Ils ont tous deux la même onction, le même tour d'esprit, la même abondance de cœur. Celui qui a fait les Sources est aussi poète que celui qui nous a donné l'Explication de l'ouvrage des six jours. Le P. Gratry était un mystique comme Du Guet, Quand il était à bout d'arguments, il



appelait les astres à son secours. Je ne sais pas à quelle époque il faisait remonter la création du monde, mais. Du t-uct affirmait que se fut le 23 octobre, à 6 heures précises du soir !...

En disant cela, M de Sacy se mit à rire aux éclats. Je suis sûr que je l'aurais beaucoup amusé avec l'anecdote suivante, si je l'avais connue à cette époque. Un jour, c'était pendant le Concile, l'abbé Martin de Noirlien avait invité à diner le P. Gratry, le P. Hyacinthe et l'abbé Michaud. Tout à coup, au heau milieu des discussions sur le dogme de l'infailhbilité, le P. Gratry se leva et dit : « La science vient d'établique loi d'après laquelle les planètes comme la nôtre ne peuvent être habitables moins d'un milliard d'années Nous ne som nes donc que dans la première enfance de l'humanité. » Il se consolait du dogme avec cette decouverte.

M. de Sacy de tarissant pas sur Du Guet. Il avait, eurvant lui toutes les qualites et tous les dons. Comme directeur des consciences, ses conseils à madame d'Aguesseau' le mettaient hors de pair; comme écrivain, il le plaçait entre Nicole et Fénelon. C'etait du reste l'avis de Sainte-Beuve qui lui a consacré tout un chapitre de Port-Royal J'ai su plus tard la cause première de son admiration, après la lecture de la préface qu'il écrivit en 1858, pour le choix des Traités de morale chrétienne de Du Guet.

<sup>1</sup> Conduite d'une dame pour vivre chrétiennement dans le monde.

<sup>2 2</sup> Yolumes cher Techener.

« La relisant ces vieux livres, combien de fois, dit il n'ai je pas cru les lire encore auprès de ma mere, et recevoir les tendres instructions de sa bouche! avec quel bonheur je me sentais ramené au temps de ma jeunesse, à ce temps où je n'avais encore rien entendu, rien vu qui troublàt la sérémité de mon esprit, la joie pure de mon cœur ! Pascai ! Du Guet ! Nicole | ce sont presque pour moi des hôtes de la maison paternelle. J'ai été élevé par est c leurs leçons sont les premières que j'ai reçues l'Jamais ni les distractions du monde, ni les agitations de la politique n'ont pu arracher du fond de mon àme leurs antiques et vénérables figures. J'ai quelquefois essayé de les en chasser moi-mênte. Je ne l'ai pas put Et maintenant, c'est moi qui reviens a eux avec reconnaissance, trop heureux de retrouver un peu de calme et de consolation dans leurs livres I le les revois comme de vieux maîtres que l'on écoute encore avec attendrissement, même lorsque l'àge et l'expérience ont ôté le premier charme à leurs leçons. Tout est si vrai dans leurs écrits! la pensée, la parole l'action, tout s'accordant si bien en eux l Progrès ou décadence, quand il serait vrai que l'esprit du siècle ou nous sommes ne nous peru ettrait plus de les aniter dans la sévérité de Icur conviction et de leur yie, encore faudrait-il les étudier et les lire comme des modeles de droiture et d'honnèteté. »

C'est pour cela même qu'il leur avait fait une place si large dans sa *Biblicthèque spirituelle*'. Car il était demeuré chrétien, mais chrétien de l'ancienne foi. « Le vieux sang janséniste qui couloit dans ses veines

<sup>•</sup> Publiée chez Techaner.

n'avait point perdu toute chaleur, dit M. Maxime du Camp. La promulgation du dogme de l'Immaculée Conception l'exaspéra. Lorsque M. Ernest Renan publiq sa Vie de Jesus, il lui dit : « A quoi bon ce cin- 'quième évangile? Les quatre autres suffisaient'. » Il me semble qu'en pourrait appliquer ce mot spirituel avec bien plus de vérité au livre du P. Didon sur Jésus-Christ, puisque ce n'est que la paraphrase, eloquente d'ailleurs, des quatre évangélistes.

M Garcin de Tassy me contaît un jour que chaque fois qu'il passait devant l'ancien séminaire de Saint Magloire, aujourd'hui l'école des Sourds-Muets, M. de Sacy se découvrait religieusement. C était sans doute en mémoire des écrivains et des docteurs que le Jansénisme y recruta au dix septième et au dix huitième siècles. Avec que le joie, quand il dirigeart le Journal des Débats, ne saisissait-il pas l'occasion de leur rendre hommage à tous! J'ai devant moi les deux vo'umes de ses l'ariétes tiltéraires. Les meilleures pages sont incontestablement celles qui regardent Bossuet et Port-Royal, Rollin et Daunou, et l'on peut dire que les jugements qu'il a portés sur chacun d'eux sont définitifs « Rollin et Daunou' écrivant-il, je sais quel abime sépare les deux noms que je rapproche. Entre cux, il y a tout un siècle de philosophie et une immense revo-Lition! Rollin, c'est la foi naïve, c'est la croyance aimable aux fables mêmes de l'antiquité, quand ces



<sup>·</sup> Souvenirs littéraires, t. 11, p. 382.

fables ont un sens moral et qu'elles sont parces d'éloquence et de poésie. M. Daunou, c'est la raison austère jusqu'à l'excès, pent-être ; c'est un scepticisme savant et méthodique. Rolan c'est l'expression pure des écrivains de l'antiquité : Rollin est républicain avec Tite-Live, sans songer à mal Il admire ses modèles, il les traduit avec une fidélité pleine de bonhomie; il ne s'arrête pour les gronder doucement que lors qu'ils ne sont pas assez chrétiens, Jaltais dire assez jansénistes, il amène tout au début de son histoire des Perses et des Egyptiens, un beaumandement de Monseigneur l'archevêque de Paris, et il le cite en entier. L'admiration de M. Daunou pour les anciens a quelque chose de plus ardent, et, si l'expresslou n'est pas trop forte, de révolutionnaire. Il les aimecomine les éternels maîtres de la raison et de la l'berté, comme les vengeurs des droits de l'homme! Son enthousiasme n'est pas un enthousiasme d'école, mais une passion politique. On dirait que le bon Rollin a écrit pour un siècle d'innocence; son livre plaira toujours, précisément parce qu'il a cru le faire pour des enfants. M. Daunou a parlé, écrit pour des hommes, pour des hommes mûris par l'expérience des révolutions Il arrache le voile de l'histoire : il la veut sévère pour elle même et sévère pour les autres, ne s'amusant jamais à conter des fables, ne se laissant éblouir ni par la gloire ui par la grandeur. Le vrai que cherche M. Datnou est le vrai absolu, le vrai mathématique. Le vrai de Ro.lin est celui qui émeut, qui touche le vient. La différence est non moins grande entre les styles On connaît la grâce de Rollin, sa manière douce et simple, cette narration qui semble couler comme un beau fleuve. Le style de M. Daunou est d'une correction savante et d'une purcté admirable. On n'y trouverait pas un néologisme, pas une forme hasardée, mais aussi on y trouve trop pe i de ces expressions qui peignent et la simple propriéte des termes ne suffit pas pour donner au style cet éclat qui fait reluire la pensee. Les aistoires de Ronin resteront comme un monument de notre littérature, dans l'ouvrage de M. Daunou, les hommes de notre temps aurout à étudier moins encore l'histoire que la manière de l'apprendre et de s'en servir.

Tout cela est absolument juste, et je ne m'étonne pas qu'après en avoir fait un tel éloge, M. Silvestre de Sacy sit ajouté que, malgré tous ses dons, M. Daunou ne lui parût pas propre à gouverner les hommes. Il avait trop de critique pour être un homme d'action et ce n'est pas avec le scepticisme, fût-il le fruit de longues et savantes études, qu'on peut esperer de di riger les masses. Or, il faut bien le dire, M. Daunou etait revenu sur le tard de toutes les choses auxquelles il avait cru. En matière religieuse, il mettait poliment le christianisme hors de la critique et de l'examen ; en matière de philosophia, al réduisant l'homme à la raison pure et à la science. Aussi ne l'ai-je pas classé parmi les Jansénistes qui m'ont occupe dans le cours de ces TOME 11. 25

notified by Google

Digital a UNIVERSITY On or ouvrage. Et pourtant il avait ôté un moment du parti : il en était, en 1791, quand il soutenait au sein de l'Oratoire la parfaite or hodoxie de la Constitution civile : il en était quand il acceptait les fonctions de vicaire métropolitain dans l'Église constitutionnelle et celles de directeur de Saint Magloire, Mais en le dépoudfant de sa robe, la Révolution l'avait aussi dépouillé du vieil. Lomme. Une fois qu'il fut somi de l'Église, il ne se sen it plus la force d'y rentrer. Lui qui disa t, avant 89, qu'il n'avait que deux passions : la liberté et la théologie, il n en ent bientôt plus qu'une, celle de la liberté. Il appréciait d'autant plus la Tiberté qu'il avait été emprisonné sous la Terreur, à Port-Royal devenu Port-Libre par une amère denson, Du reste, il faut fin rendre ce témorgnage qu'il n'hésita jamais à désavouer toutes les violences. Lors du procès de Louis XVI, il dénia à la Convention le droit de le juger; quand on parla de proserire les Girondins, il se leva pour les défendre ; de même, après la chute de Robespierre, il blâma les Thermidoriens de l'abus qu'ils faisaient de leur victoire. En un mot il était resté fidèle aux vie.lles traditions parlementaires, et j'ai comme idée que c'est par ce côte-là qu'il avait commencé de plaire à M. de Sacy. Celui-ci. n'a-t-il pas écrit quelque part : « Je ne sais ce que Dieu réserve à la France, mais il se passera bien du temps encore avant que le verbiage parlementaire, comma on dit maintenant, ne soit assez oublié pour qu'un vrai despotisme, une vraie tyrannie, le despot.sme d'un seul ou la tyrannie de la multitude, ait

quelque chance de s'établir et de durer chez nous !... Je suis libéral comme je l'étais il y a trente ans. Je crois au droit et à la justice, comme j'y croyais dans ma plus naïve jeunesse. »

On aurait probablement scandalisé M. de Sacy, si on lui avait dit, à l'époque où il traçait ces lignes (mai 1858) qu'il deviendrait un des familiers des Tuileries et du château de Compiègne Mais les charmes de l'impératrice Eugénie, en accomplissant ce miracle, n'eurent jamais complètement raison de sa foi libérale, et je suis convaincu qu'il regretta d'y avoir cédé, quand il vit à quels désastres avait abouti le Second Empire.

Digitaried by Google

) challed UNIVERSITY OF WISCONSIN

# **APPENDICE**

nighteethy Google

 $\tau_{ij_{\underline{b}}}$ 

) giral from UNIVERSITY OF WISCONSIN

## APPENDICE

### I

## LETTRES INÉDITES DE LANJUNAIS

A M. BOLIS FILS, AVOCAT, A MARSE LLE.

#### Paris, 10 mml 1822

- » Monsieur, je n'at point l'avantage de vous connaître, si ce n'est par la lettre que j'ai reçue signée de votre nom et datee de Marsedie du 28 avril dernier. Cependant vous me demandez, mais avec beaucoup d'égards et de témorgnages d'estime dont je vous remercie quels sont au vrai mes sentiments religieux et quels en sont les motifs.
- La seconde question est infinie j'y reviendrai, mais je le traiterai un peu à l'avance
- sur la première, je suis chrétien et catholique. Je l'ai eté toute ma vie, grâce à la divine miséricorde, je le suis par habitude, par sentiment par conviction la plus pro-



fonde, après des études immenses du pour et du contre, faites avec le plus sincere desir de connaître la vérité, en priant et en agissant dans la retraite au milleu du monde, mais selon les regles générales de l'Évangile et de l'enseignement de l'Église.

 J'ai eu des linisons soutenues avec Dupuis, avec Volney. son prosélyte, deux hommes dont l'autorité vous parait si imposante. Ils m'ont constamment honoré de leur estime et de leur amitié, connaissent bien mes principes et ma conduite. l'ai lu, relu, analysé leurs ouvrages et je m'afflige encore de n'avoir pas aperçu la possibilité de les ramener à des sentiments chrétiens. l'ose en accuser l'orgueil de l'esprit et l'abus de l'érudition la plus fausse, la plus chimérique. Et tous deux nient l'existence de J.-C., parce que te jour de Noël est célébré le 📭 jour du solstice d'hyver par la condescendance d'un pape aux habitudes des payens qui célébraient, ce même jour, leur fete du solcit invincible. Et cependant Jésus-Christ, suivant la tradition des Églises d'Asie, n etan point né le 25 décembre, ni même dans ce mois. Pour ce chétif rapprochement, inexact à tout prendre, vouloir nier la predication et la vie humaine de J. C., n'est-ce pas rendre inexplicable l'existence de l'Ancieu et du Nouveau Testament et de toute la bibliothèque des livres chretiens et juifs depuis 1800 ans ? Yolkey renchérissait sur son maître, on confondant le Christ, c'est-à-dire l'Ointeacré, le Messiah, avec un héros-Dieu de l'Inde-Christian, c'est à-dire noir en sanscrit et dans les 40 langues indoues derivées du sanscrit. Que de graves errours pour detruire des faits et des monuments qui couvrent la terre, qui relèvent et consolent l'humanité! Je yous abandonne le prétendu christianisme de Châteaubriand, sa religion de Paris comme sa religion de Londres si bien appréciés par

l'abbé de Pradt. Quant à La Mennais, il n'a guère que son style imité de Jean-Jacques et son blaspheme que depuis 30 ans, la lecture de l'Écriture Sainte a fait commettre des millions de forfaits! Il faut remonter plus haut ; il faut lire et méditer cette Écriture Sainte et les Peres de l'Église et Bossuet, Bossuet et même Féneion bien moins habile et bien plus aubtil, si justement condamné et pourtant si admirable dans ses chefs-d'œuvre. Il faut leur joindre Pascal, Arnaud et Nicole, Bourdaloue, Massillon, Duguet ect., et lire les psaumes et les prophéties expliqués par notre vénérable Agier qui vit encore

- Maintenant que vous connaissez la nature de mes sentiments religieux, vous m'en demandez les molifs,
- · Ce sont tous coux qui, depuis le commencement du monde jusqu'à présent, ont déterminé les Patriarches, l'Église judaique et l'Église chrétienne et catholique dans toutes leurs doctrines; ce sont les solides réponses qu'on a faites dans tous les temps aux athées, aux adversaires de la révélation et à toutes les communions séparées de l'église cathol que. Les études sur ces moi, la sont vastes et inépaisables, je men accupe encore tous les jours avec plus ou moins de saccès ; mais je conçois que l'enseignement de l'Église et la connaissance des faits et des vérités fundamentales de la religion sur la foi et la morale suffisent aux simples fidèles. L'ignorance des plus simples chrétiens qui croient et qui pratiquent, qui ont la foi et la charite est souvent préférable a des études immenses que tous ne peuvent pas faire et que beaucoup font si imparfaitement et si yıc.eusement. Pour avoir une légère, mais plus que suffisante idée de ces grandes études dont je vous parle. souffrez que je vous renvoie au Dictionnaire de théologie

dans l'Encyclopédie méthodique. Il y a là de quoi vous occuper longtemps. Ce qui m'a touché le plus, ce sont les Saintes fécritures ; c'est la vole majestueuse des prophéties qui ont eu leur accomplissement, c'est la sainteté des évangiles : c'est le fait miraculeux de l'établissement du christian sme par des pècheurs et des ouvriers ; c'est le speciacle que m'offrent les Juits qui éprouvent le sort prédit et qui me portent sur leurs épaules les saints livres de l'Ancien Testament ; c'est celui que me donnent les athées, les délates et les docteurs des communions séparées de la catholicité. l'avoue que la religion à ses côtés obscurs et cela doit être , mais elle m'offre des forrents de lumière dont je suis comme éboui II est vra, que ma vie fut toujours réglee ; je n ai jamais senti-d'interêt à souhaiter que Dieu et sa révelation sussent des chimères. J'ai vecu, avec sa grâce, selon les principes de ma foi ; je ne m'en suis pas caché, même en 1793, et c'est en partie comme chrétien, que j'ai été 18 mois tuable à vue, Cest, comme chrétien, que j'ai été, avec le secours de Dieu, courageux et constant dans ma carrière politique ; je n'ai point cherché les choses du monde et Dieu me les a données par surcroit Excusez cette digression ; elle m'est inspirée par la situa tion où vous me placez et par mon vif désir de répondre à votre attente afin d'être envers vous qui me failes l'honneur de m'interroger, un des instruments des bontés de la Providence. Demandes avec sincérilé, avec humilite et au nom du divin Sauveur et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera ouvert.

a Vous parlez du Deisme et de votre admiration pour les grands hommes qui l'ont professé. Méditez l'article *Déisme* dans le dictionnaire que je vous ai îndiqué; et quant au sort les individus, fiez-yous dans la sagesse, la justice et la bonté de Dieu. Vous n'avez point d'acte de foi à faire précisément sur le sort éternel de tel ou tel, mais bien sur ceci que Platon même enseignait « Omnes homines in capite suo peccaverunt; unum nomen datum est hominibus per quod salvi flori possunt > Elonnez-vous d'apprendre ou de vous ressouvenir que, suivant Platon, Socrate attestait le besoin où sont les hommes de l'instruction donnée par Dieu même et que, dans le livre du juste milieu, près de 600 ans avant J.-C., Confucius attendait et conseillait d'attendre le Saint qui devoit venir (par rapport à la Chine). de l'Occident. Lisez les psaumes de David, Isaie et tous les autres prophetes et méditez, comparez nos évangiles ou je ne vois aucun mysheisme capable de vous repousser. Le mauvais mysticisme a eté condamné dans Fénelon, c'est celui qui defendait de s'occuper distinctement de notre foi et de notre espérance et voulait permettre d'offrir à Dieu comme un mérite, la résignation à l'Enfer. Sans doute vous n'appelez pas mysticisme, les dévotionettes dont nous occupent si fortement les Jésuites et les hommes de leur école.

 r Veuillez agréer l'assurance de mes sentiments les plus distingués, »

« Languinais, P. de Fr. »

Paris, la so jain 1813

MOSSIEUR.

» J'ai l'honneur de répondre à votre lettre du 21 mai Dieu veuille me donner des pensées et des paroles qui vous soient salutaires! Oui, le premier intérêt, l'intérêt auquel doivent céder tous les autres est celui de l'éternité « Quid prodest hamses si tolum mundum lucreler, anima autem sua dispendium patietur? » Ce premier aperçu de votre esprit est dejà une grâce précieuse. Priez pour qu'elle ne soit pas stérile dans votre cœur; souffrez que je vous dise avec l'évangule de saint Jean (chap 17) has est este attenna ut cognoscant te solum Deum verum et quem misisti Jesum Christum. » Failes, à Dieu, qu'il ait une vive ardeur pour cette connaissance et qu'il vous connaisse pour vous aimer! Qu'il dise comme saint Pierre, dans saint Jean, chap. 6, à qui intons-nous, Seigneur? Vous avez les paroles de la vie éternelle.

« Vous êtes, par le baptême, du corps extérieur de l'Église: vous avez connu la sainteté de la doctrine chret.enne; restez-y donc provisoirement humble et soumis. Il y a une foi simple et sans science qui soutient et qui fortifie la foi. Tout ce qui tient à Dieu, par cesa même, offre tou-Jours à l'esprit humain un côté ténébreur. « *Deux absconditus* , Deus salvator ». Un humble aveu de l'imperfection de notre foi peut nous suffice. Jésus exauça le Père qui l'invoquait avec larmes et qu. disait « Credo, Domine, adjuva incredulitatem mean (Saint Luc, chap. 9. Il manque de peu celui qui a le trésor de l'humilité. « Beati miles et humiles corde, » Trop heureux celui qui a une foi simple et qui vit selon elle ! malheureux le prétendu savant qui commence par quitter lésus-Christ pour étudier les blasphemes de l'orgueil et de la malice des hommes! Commencez vos études par le Nouveau Testament ; étudicz ensuite les prophéties éparses de M. Agier et les psaumes et les autres livres des prophètes du même auteur et, pour les objections, consultez le Dictionnaire de théologie dans l'encyclopédie méthodique par Bergier. Dans ce dictionnaire, à l'article Abraham, vous trouveres la réponse à ce que vous m'objectez par votre lettre sur ismaël. Lisez les méditations de Bossuet sur les évangiles et ses élévations sur les mystères.

- Les hommes antédituviens vivaient des sept et huit cents ans, lorsqu'il n'y araît point de pluie, dit la Genèse, ce qui indique la sphère droite et l'égalité des saisons Avec ce souvenir, vous ne trouverez plus rien de choquant dans la phrase de Bossuet sur Cain, dans l'Histoire universelle.
- Si je yous ai dit Fenelon plus subtit, ce n'était pas pour le louer, mais pour caractériser ses livres de fausse spiritualite que j'ai bien lus et pour expliquer comment i, tombs dans l'erreur, mais Dieu permit qu'il se relevât glorieusement, et sa douceur, sa philanthrople politique autant que ses talents illustres rendent sa memoire singulierement respectable.
- « L'n particulier vainqueur de cinq rois c'est-à-dire de cinq roitelets, ches des peuples nomades, no rien qui enige une foi robuste. Il y a toujours en des rois de roit de 50 hommes, comme il y en a de plusieurs millions.
- Joseph et Benjamin. Quant aux autres et à teurs enfants, c'étaient des hommes, des fils d'Adam. Plus I histoire m'en dit de mal et plus j'en crois l'histoire. Sur la vocation des Patriarches, comme sur celle des chrétiens, je de s dire avec saint Paul. è profondeur de la sagesse et de la science de Dieu, que ses voies sont incomprehensibles, etc. Qui pourra expliquer la prevision de Dieu, sa justice et sa miséricorde, la grâce et la liberté? Les mystères de cette espèce doivent-ils nous étoimer quand nous sommes forcés d'admettre tant de mystères de la nature ? Pour règles de foi, vous avez les aymboles : pour explication raisonnée.



le catéchisme du concile de Trente ou colui de Montpellier par Colbert ou celui de Naples, 3 vol. in-ra.

- « L'infaillibilité du Pape n'est qu'une erreur trop évidente d'une école particulière où figurent surtout les Jésuites. Il n'y a rien à dire après la déclaration du clergé de france de 1682 et l'ouvrage de Bossuet sur cette déclaration si bien abrégé, il y a vingt ans, par l'abbé Coulon.
- Les catéchismes particuliers des diocèses peuvent être plus ou mons inexacts; ils peuvent tendre même à la sedition; ils peuvent changer des usages locaux ou vanables en discipline génerale de l'Église universalle qui seule est infailible, conservatrice et interprète du dépôt de la foi « Evangelio non crederem nui Ecclesia crederem », (Saint Augustin). L'enseignement [appartient à l'Église : Ecce millo vos, docete omnes gentes; usque ad finem vobucum sum ; porta injeri non prevalebunt adversus Ecclesiam. » Cependant 1. y a toujours en dans l'église des scandales et des obscurcissements partiels de la saine doctrine.
- La grand'messe vous effraie : elle est de precepte universel dans la vie habituelle et d'antiquité primitive (Voy. une lettre de Piine le Jeune etc.). Mais voulez-vous vous r'éconcilier avec la priere publique ? Insex l'admirable traité de la prière publique par Duguet. Si vous assistes à un mauvais prône, à un mauvais sermon, profitex d'un traité de Nicole sur l'utilité des mauvais sermons. L'adoration de la croix le vendredi saint est une pratique générale et de haute antiquité. Il n'y a pas de commandement sur ce point, n. sur les stations.
- « Quant aux sacrements, tenez-vous en au catéchisme, en ne confondant pas le contrat ou le sacrement de mar.age, qui a commencé avec le monde et qui est soumis aux lois



de l'État, avec le sacrement etabli et pratiqué de tout temps pour sanctifier ce contrat existant ou cette sociéte.

« Quant aux dévotionnettes, ce sont les exercices de corps et les pratiques surérogatoires et que que fois abusives, comme les céremonies du Sacré-Cœur, les Agnes Dei, les chapelets consacrés ou dits miraculés etc Tout cela ne dont point vous troubler, la charité souffre tout dans les autres, tout ce qui n'est pas absolument mauvais ; elle est pour soi, vigitante et clairvoyante ; elle souffre même les supersti tions ne pijus fist. Je n'ai point parlé des jeunes Le commandement général du jeune est dans l'Évangile et dans l'enseignement de tous les siecles. Les cas de dispense doivent être jugés par un sage directeur et provisoirement par la raison et la charité, la charité ou l'amour de Dieu et des hommes. Else n'est pas tout, mais elle est su dernière fin de tout ce qui est de foi et de pratique.

« Je desire que vous trouviez dans celte lellre de quoi vous édifier et je vous offre sincerement à Dieu dans mes prières »

· Languanais. »

Paris, 7 août 1822.

d'Monsieur, je suis fort touché de votre confiance et de votre attachement et vraiment peiné de l'état d'hésitation et de sceptioisme ou vous restez sur la religion chrétienne. Plaisa à Dieu de m'inspirer les idées et les paroles qui con viennent à vos besoins spirituels et de ma rendre moins

indigne d'être aupres de vous, l'organe de sa bonté miséricordieuse!

- Trois objets discutés dans votre lettre : 1º doute général tiré du l≅ chapitre d'Isaie, V. II, 12, 13, 14 et 15 et de ce que l'ancienne toi a vieilli : 2º Autre doute général tiré de la manière dont les écrivains secres font parler Dieu comme un être passionné ; 3º doute semblable tiré du faux christianisme ou semi-christianisme du commun des hommes.
- 1º Vous n'avez point lu probablement le texte d'hate dans les versels 16 el suivants : vous y eussiez vu que le sens total est : les Ju.is (comme les chrétiens dont vous parlez) ont mis l'essential de leur religion dans le culte purement extérieur, les sacrifices, les jeunes, l'encors, les néoménies, foulant sux pieds la loi morale, l'amour de Dieu et du prochain et les commandements étrangers aux cérémonies ; ils ont même ajoute des praliques accessoires non prescrites sur le numbre, le choix. l'appareil etc. regardant tout l'exterieur comme le capital de la religion, comme la compensation des vices, des crimes, du sang innocent, etc. Ce sens unique est beau, juste, saint et divin. Vous trouverez la même morale dans le chapitre 66 d'Isaie que je vous exhorte a lire en entier ; dans Ezechiel, chap. 20, v. 5; dans Miches, chap. 6, v. 6. Ezechiel parlant des lois céremonielles, les nomme des préceptes qui ne sont pas bons, qui ne peuvent ten enx-mèmes, sans doute, et sans charité, sans morale) donner le vie. Saint Paul a parlé de même, etc, car il y a. dans tonte la Bible, le plus admirable accord,
- « Ceterterieur qui, en lui, n'est pas bon, qui ne raut (même celui du christianisme) que par la foi en Dieu, en Jésus-Christ et par l'amour pour Dieu et le prochain, cel extérieur de l'ancienne loi, il est dit, dans cette loi même, qu'il

cessera, qu'il y aura un autre législateur, le plus clairement designé ensuite dans les psaumes et les autres prophéties, pour être Jésus que les Juifs auront percé, qui fut promis à Adam et Eve, Ainsi ce qui a vicitti devalt vicitir, n'était qu'une preparation accommodée à l'état sauvage du genre humain. Tout a été indiqué le prerhier jour : tout a été sans cesse annonce avant Jésus-Christ; toute la religion n'est qu'un seul plan développé aux moments que Dieu a choisis et accompli ensuite sous Auguste et Tibère Vous avez sous les yeux, les Juiss retranchés pour un temps et qui portent nos livres et les Chrétiens. Tout ce que je viens de dire, les Protestants que vous invoquez légerement l'enseignent avec l'Église cathol. que conservatrice de l'unité et de toute la vérité.

- à 2º Le texte de l'Exode n'est pos plus embarrassant que relui d'Isaie et il me donne l'occasion de dire un mot du langage passionné attribue à Dieu dans les Prophètes Les textes de l'écrivain sont écrits pour les hommes et conséquemment pour être accommodes à leur nature, à leurs besoins. A la place de cet anthropomorphisme qui n'est qu'une manière de parler pour obtenir la fin. le rapport, de Dieu à l'homme, substituez l'idéalisme ou l'idéologisme de Kaat on tel autre que vous voudrez et le plus philosophique, vous ne serez pas entendu.
- Notre raison serait en défaut si elle prélendait critiquer ce qui est fait pour la plus grande utilité du genre humain pour qu'il soit touché et sauvé, pour qu'il comprenne ; mais, dans l'Exode, (chap | 1. v. 1.) je ne vois rieu d'étrange qu'il soit dit, au nom de Dieu, l'esprit de Dieu, comme it est dit adleurs monesprit. En vérité cela ne saurait m'arrêter un moment. Si j'y voyals du mystere, j'y chercherais non

TOME II.

pas la preuve de Jéhovah, Dieu local, mais celle d'une dislinction des personnes divines. Cela n'est point nécessaire : tout roi dit et peut dire, sans qu'on la relève, le droit du roi, l'intention du roi. Cette forme est un peu élevée, empathique, mais ne fournit, dans aucun cas, aucun argument contre le fond des choses. Ce serait se décider, si vous me permettez de le dire, par des minuties les plus indifférentes

« Si, dans l'Écriture, ce qu'il y a de plus simple vous inquiète, vous scandalise, c'est, je le crains, que l'habitude da scepticisme your rend trop difficultueux. La for en Jesus Christ, en son Évangile est nécessaire; mais la foi implicite peut suffire sur des textes sacrés qui vous donnent de l'embarras. La lecture de l'Écriture sainte est recommandée par Jésus-Christ, Il a dit, avec grande vérite : In principio libri scriptum est de me et ailleurs scrutamini Scripturas. Mais si malheureusement I Écriture qui est la parole de Dieu vous scandalise, contentez-vous des livres de l'Imitation de Jésus-Christ et d'autres moins parfaits ; il suffit de croire en Dieu et en Jésus-Christ et à l'Eglise, afin d'admettre le symbole et d'aimer et de pratiquer surtout ce qui se rapporte aux deux grands commandements qui sont la substance et la fin de toute la loi chrétienne. Voilà l'incrédulité qu'on doit yous passer et que Dien aidera de sa grâce, si vous aimes, si vous pries, si vous êtes humble, si vous vous abstenez de répandre vos doutes sur ce qui est de foi divine, comme la vérité, l'inapiration des Écritures et de ce qui est enscigné dans l'Église catholique, ubique et semper ab omnibus. Avec ces dispositions, le sacardoce ne vous convient nullement : Il faut être bien ferme dans la foi pour espérer réussir à y confirmer les autres : mais prèchez d'exemple, veillez et priez. Si l'on devait m'enfermer dans une prison toute ma vie, je trouverais, je l'espere, dans la pensée de Dieu et de sa loi, dans la pensée du Sauveur, dans la lecture de la Bible et surtout du Nouveau Testament, d'inesfables consolations. Lisez le psaume 118.

« 3 · Vous prévayez bien que je ne peux être nullement touché de l'excuse que vous cherchez dans le relàchement et le faux christianisme du monde, des fanatiques et des hypocriles. Jésus-Christ a condamné, comme bors de la bonne voie, le monde et ce qui est dans le monde. C'est une vérité effrayante, mais dont on ne peut douter seulement à observer le gros des hommes : multi tocati, pauci electa Entrez par la porte étroite, c'est elle que nous a conseillée le D.eu-Homme venu en son temps promis des le commencement de l'existence du genre humain et qui reviendra nous juger d'après sa miséricorde et pourtant d'après ses commandements, d'après notre amour, d'après sa parole qui ne passera point. Prions pour noire clergé ; s il n'entre pas et s'il empèche d'entrer, il n'a pas exclusivement la clef de la science du salut, et le sort de la rellgion ne tient al à une ville, ai à un royaume, ai à plusieurs. Nous serons jugés, non par les œuvres d'autrui, mais par les nôtres et par nos sentiments. N'imitons dans autrui que ce qui est conforme au divin modèle. »

LANDUNAIS. >



### II

## LES FRÈRES TABOURIN

OL FRÊRES DES ÉCOLES CHÉTIENNES

Une lettre de la Supérieure générale des Sœure de Bainte-Marthe (15 juin 1880).

La fondation de la société des Frères Tabourin date de la même époque que celle des Sœurs de Sainte-Marthe' dont nous avons parlé au tome premier de cet ouvrage

- e En 1711, dit M. Ambroise Rendu, (Essat sur l'Instituetion publique, rog t. 1, chap. 29-33) un pieux exclésiast que de Paris fit don à l'Hôtel-Dieu de cette ville de trois maisons sit ides dans le faubourg Saint-Antoine à la charge de payer
- A ce propos, je sula houroux de mettre sous les youx du beteur la lettre si digne que la Supérioure générale de cette communauté adressa au Directour de l'Assistance publique, en quitant l'hôpitel de la Pitié. Ce document aurait dû trouver place au tome précédent, dans le chapitre que j'ai consacré aux Sœurs de Sainte-Marthe, mais je ne l'avais pas alors en ma possession, voilà pourquei je le donne icl.
  - « Monsique de Direction céréall,
- La communauté de Sainte-Marthe, dont les liens avec l'admin stration d l'Assistance publique removient si loin dans le

tous les aus une somme de quatre cent vingt francs pour entretenir un maître d'école qui instruirait les enfants des pauvres du quartier.

- Dés 1712, le curé de Sainte-Marguerite ajouts d'autres écoles à cette première.
- « En 1738, grâce au zele infatigable de l'abbé Tabourin, que l'aspect de l'ignorance ou le peuple était plonge, pénétrait, comme M. de la Salle, d'une profonde douleur. la communauté comptait 17 ecoles Le nombre s'en était accru, d'année en année, à mesure que leurs services avaient été mieux appréciés, et un célebre lieutenant de police en exprimait sa satisfaction, en disant que depuis l'établissement de ces écoles, la police du faubourg Saint-Antoine lui coûlait 30,000 fr. de moins qu'à ses prédécesseurs.
  - ← Ces écoles, ainsi que la fondation originaire de 1711

passé et qui a toujours apporté dans l'accomplessement de ses devoirs l'esprit de adérance compatible avec les principes de son institution, n'a jameis pu accepter les nouveaux dogmes que l'Église moderne impose à la foi catholique. Le clerge ne lui a pas pardonné sa résistance.

- Trop faibles pour lutter contre une puissance qui a pu metire en échec plus d'un gouvernement, nous avens vu s'étoigner de nous bien des su, els sur lesquels nous croyicus pouvoir campier, et réduites dans nos ressources qui s'affaiblissaient de jour en jour, nous avens du abundonner successivement plusieurs des établissements dont les services nous avaient été conflès
- u Depuis six ans nous sommes concentrées à la Pitié et à Saint-Anloine, mais pe constate avec douleur que le service de ces deux hôpitaux dépasse les limites de nos forc s'actuel es, et, pour ne pas nous exposer à des reproches que la prolongation de l'état de choses pourreit justifier, je viens, Monsieur le Directeur

ont subsisté jusqu'en 1794. A cette époque tous les instituteurs réunirent les chess de leurs classes aux différents comités de bienfaisance, qui voulurent bien leur témoigner. des regrets.

général, vous prier de vouloir bien prendre des mesures pour nous décharger de l'hôpital, de la Pitié.

- e En attendant que vous ayez adopté un nouveau mode d'orgaalisation, nous ferons tout ce qui dépendra de nous pour que les services n'aient pas à souffrir ; je vous demanderai même, Mossieur la Directeur général, de vouloir bien nous accorder jusquau 16º octobro prochain, pour nous permettre, do notre côte, d'aviser una muyens de pourvoir aux arrangements que cette delermination doll rendre nécessaire.
- ĸ La logement qui nous est affecté à l'hôpital Saint-Antoine ne nous permettant pas de recevoir toutes celles de nos sœurs que la situation nouvelle va rappeles à la Maisou-Môre, je mé permettral de demander à l'administration d'apportier à quelquesunes d'entre el es leur repos à la Balpétrière, dans des conditions qui lour rondont mount penible la separahea à laquelle mous sommes obligées de les astreautre, en leur accordant un petit bătiment ou une portion de bătiment où elles puissent vivre ou comento, avec toutes les atéquations au régime intérieur que pourrait permettre le regiement.
- d'ose espérer, Monsieur le Directeur genéral, que ces damandes. ne vous paraitront pas exagérées et que vous voudres bien, en y donnant voire approbation, nous accorder un museau térabignage de la bienveillance de l'administration envers une fustitution qui croit l'avoir toujours secondée dans l'accomplissement de ea mission hosp talière.
- Yeuitlez agréer, Monsteur le D'recteur général, l'expression de mon respectuoux dévouement.

« SCHUR SEBASTIEN. » Supérieure générale

l'aris, hôpital Saint-Antoine, ce 15 juin 1880

- \* La communauté s'est relevée, vers 1807'. Elle est principalement soutenue par une association volontaire de quelques vertueux citoyens qui pourvoient généreusement à tous les frais et procurent ainsi l'education gratuite a un très grand nombre de pauvres enfants.
- anciens frères fissent des vœux qui les aura,ent liés à la communauté, et la communauté à eux. Il redoutait un engagement de cette nature qui cut fait perdre à la communauté la liberté de renvoyer un sujet peu convenable, à chaque frère la liberté de se retirer. À plus forte raison ne sont ils pas retenus aujourd'hui par cette espèce de lien religieux.

La société des Freres Tabourin n'existe plus. Les dernières écoles qu'ils aient dirigées étaient celles de Saint-Lambert, fondées en 1829 par M Silvy, alors maire de cette commune. Ils ont été remplacés, en 1887, par des instituteurs larques

Voici, à titre de curiosité, les principaux articles de leurs statuts qui furent présentés, en 1812, à l'approbation du Grand-Maltre et du Conseil de l'Université.

### STATUTS GÉNÉRAUX.

#### TATRE PREMIER.

Auricus 12. - La société des Frères des Ecules chrétiennes, connue avant la Revolution, sous le nom de Frères des Rooles

' Son chef-lieu était run Saint-Jacques, 169, et elle était dirigée à cet e époque par le frere Hursau, Supérieur général.



chritiennes du fautourg Saint-Antoine, se compose de sujets qui se conserent librement et sant væux, sous la direction d'un Supérieur général, à l'éducation gratuite des enfants pauvres.

- Aux. 2. li y a une maison chef-lieu, où réside le Supérieur avec les maltres en activité, dont les écoles ne sont pes éloignées du chef-lieu, et où est placé se Novicial.
- Aut. 3. Le Superiour envoie un ou plumeurs maitres dans les paroisses de la ville et de la campagne, selon les demandes qui lui sont faites, et le besoin des lieux.
- ART 6. Réunis ou dispersés, les Frères suivent la même règle, et restent soumis au même Supériour général.
- Aux. 5. Le Supérieur est assisté d'un consell composé du maître des novices et des cinq Frères plus anciens de récoption existent supres du chef-lieu.
- Azr. 6. Les Frères, n'etent point tiès par des yeux, peuvent quitter la communauté quand ils logogent à propes, et réciproquement, la communauté peut les remercier quand il y a fieu sans toulefais être obtiges d'en donner publiquement les motifs
- Ant. 7. Co renvoi est décidé par le Supérieur assisté de sou conseil à la majorité des suffrages.

#### Titre deuxième.

- Anticus io. Le Supériour genéral et le mastre des nevices sont élus à la majorise des suffrages. Le Superiour doit être àgé au moins de 30 aus, et le matere des nevices au moins de 25 ans.
- Ant. t L'assembles pour l'election du Superieur géneral se compose de tous les Frères en activité, ou qui, retrés pour cause d'âge ou d'infirmité pourront s'y rendre.
- Ant. 3. Les maîtres des maisons sont nommés par la Supérieur, qui pout les changer quand le besoin et l'ulibté l'exigent, et sans être tenus d'en donner les motifs.
  - Any 4. Pour être admis au nombre des Frères, il faut foire

Google

A C FO O 4

un Noviciat d'un an su moins, survant l'àge et la sepacité des sujein,

ART. 5. — Les novices sont exerces dans la lecture, l'écriture, la grammaire française, les calculs et surtont à l'imstruction de la religion catholiqu.

#### TITRE TROISIÈME.

Anticle 1<sup>ex</sup>. — Le Supérieur général est chargé spécialement de surveiller la conduite des maitres particuliers des écoles de leur faire rendre compte de leurs travaux, de visiter les écoles de temps en temps pour a sauurer de la manière dont ils s'en acquittent, et leur donner les avis nécessaires quand ils en ont besoin.

Aur 2. — Il es, chargé en outre de les perfect.onner dans toutes les parties de l'enseignement prescrit par l'art é du litre 2, soit en les instrument lui-même, soit en président aux différents exercices établis entre les maîtres et les novices pour les perfoctionner.

And 3. — Les Vovices et tous les Frères, Indépendamment de leur travail préparatoire pour leurs écoles, sont tenus d'apprendre cua-mêmes par cœur, et tous les jours, un cortain nombre de versets du Nouveau Testament et du grand catéchisme de Montpellier, et d'en rendre compte au Supérieur, quand ils demourent avec lus dans le chef-lieu.

Ant å. — Il se fait au moins une fois par sema ne un exercice entre les martres, destiné à les former à l'Instruction des enfants, et qui consiste à développer les vérités énoncées dans le catéchisme, soit en les appuyant des réflexions de quelques bons auteurs, soit en y appliquant des faits historiques et édifiants qui pouvent y avoir rapport. Cet exercice est sentenn pur les maîtres, chacun à son tour; il est suivi d'un catéchisme renforcé que l'un d'eux

#### LES DERNIERS JANSENISTES

410

fait aux autres maîtres sus une matière donnée quasse jours ou trois semaines d'avance.

#### Titue quatrikme.

Costume. — Le costume des maîtres et des suppléants est habit, veste et culotte poirs faits en drop commun et de la même manière, bis de laine noire et souliers à cordens,

Comme on le voit, ces statuis et réglements de la Société des Frères Tabourin sont à peu près les mêmes que ceux des Sœurs de Sainte-Marthe,

## Ш

## CONSEILS DE Mº DE BARANTE

A SON FILS

(Voir la page 294.)

Vous avez dix-hult ans, mon cher fils, your allez entrer dans le monde, votre éducation est finle, vous avez fait de bonnes études, voilà qui est bon certainemen. Mais contblen il yous reste de choses à apprendre ! Vous êtes encore blen ignorant des hommes aver lesquels yous allez vivre, et des usages autquels yous devez yous assujettir. Dans l'élai sauvage un homme de votre âge doit n'avoir plus rien à apprendre, il deit savoir pourvoir à sa subsistance, il est libre, nul n'a plus d'autorité sur lui, mais dans les nations civilisees il en est tout autrement Les lois font dépendre les enfants de leurs parents, à cause de la fortune, et les préjugés les rendent solidaires les uns des autres. Vous jourrez du mérite, des talents de vos parents, ils seront flers de votre bonne conduite, trouvez donc bon, mon en fant, qu'une tendre mère veuille vous donner quelques conseils et dirige vos premières démarches. Elle ne vous a pas encore perdu de vue, depuis le moment de votre





<sup>&#</sup>x27; Ces pages sout datées de l'année 1800.

naissance. Elle a toujours travalité à développer les qualités de votre esprit et les sentiments de votre eœur. Jeune, elle vous donnaît dans des contes des préceptes de veriu; à présent elle yeut encore raisonner avec yous. J'ai toujours pense que le ton d'autorité ne convenait plus vis-à vis un jeune homme et j'al toujours desiré élever mes enfants pour en faire mes amis. J'espère que je ne serai pas trompée. mais entendons nous, lorsque vous voudrez avoir un ami, il vous suffira de trouver un homme d'un bon caractère, dont les goûts sympathisent avec les vôtres, un esprit juste, un cœur sensible et genéreux, mals que, du reste, sa conduite suit plus ou moins régulière, qu'il dérange sa fortune ou qu'il ait tout autre défaut, j'entends de peu d'importance et qui ne vous fasse pas rough de votre ami, peu, vous importers. Mon enfant, comme je vous l'ai dit plus haut, nos intérêts sont trop unis, pour que je ne vous demande pas dayantage. Voilà ce qui effraie tous les enfants. On n'a pas autant de conflance parce qu'il n'y a pas la même reciprocité, mais ne trouve-t-on pas à la place une tendre indugence, qui n'a rien d'humiliant 1 Ce n'est pas que je veuille que vous n'ayez point d'amis de votre age, je désire au contraire que vous en trouvlex, ils sont si nécessaires au bonheur de la vie! mais il faut éviter de ne faire votre société que de jeunes gens ; ils serment alors votre public et rien ne serait plus fâcheux. Faites-vous aimer, mon lils de vos contemporains, mais encore est mer, car pour la première chose il suffit d'un bou caractère, c'est-àdire ordinairement un caractère faible, tandis que pour la seconde il faut de la vertu. Pourquoi avoir du dégoût pour la société des personnes plus àgées! alles out un peu plus d'expérience et peuvent avoir l'esprit et le caractère aussi almables que des jeunes gens.

J'ai remarqué assez généralement que les enfants aiment à jouer avec de plus granda qu'eux. Leurs forces se deve-loppent davantage par l'ambition qu'els ont d'égaler leurs émules. Pourquoi abandonner cette méthode lorsqu'on a encore lant besoin d'apprendre et de trouver des modèles? Une bonne leçon que l'on peut trouver dans la société des personnes mûres, c'est le vent des aventures de leur jeunesse Il n'est pas vraisemblable qu'elle ait ete sans reproche. Vous pourrez en rencontrer qui d'abord livrés à des passions violentes n'en sont pas moins devenus vertueux et degnes de considération, et vous apprendrez quelle route ils ont auivie pour ce changement et vous observerer que presque toujours au milieu de leurs désordres, ils ont montré quelques étincelles de cette vertu qui a fini par prédominer.

Une autre chose, mon bon ami, que je ne saurais fropvous recommander, c'est l'amour de l'occupation. Il semblerait que, soriant du collège, vous devez en avoir contracté l'habitude. Mais au co lège yous étiez assujetti à une règle, tandis qu'à présent il faut vous imposer des lois à vous-même, sans quoi le temps ne s'ecoulerait pour vous qu'accompagné de l'ennul. Yous aimeriez la dissipation et yous n'y trouveriez pas le plaisir. Cependant yous ne pourriez vous en passer. Voire intérieur yous semblerait degoulant parce que vous ne trouveriez pas dans vos parents celte condescendance que vous désireriez, et que voire humeur qui sans doute serait fâcheuse n'y disposerait pas. Out, mon bon ami, croyez bien que votre bonheur dans le cours d'une vie, dont les évenements n'ant rien d'extraordinaire, est en votre pouvoir. Les hommes seront à votre égard tels que vous le voudrez, si vous apportez dans votre commerce avec eux de la bonté, de l'égalité

d'hameur, de l'envie d'obliger. Surfout évitez la raillerie : elle laisse dans l'âme de celui qui en est l'objet un trait ineffaçable. On pardonne à la haine, et jumais au mépris. Encore un petit défaut que le serais bien aise de vous voir éviter, ce serait d'être susceptible non seulement avec vos amis, ce qui est un vrai crime en amilié, mais aussi avec les personnes indifférentes. Rien n'est plus contraire à la sociabilite, et il semble que ce defaut soit encore plus choquant dans un jeune homme, car il n'est pas en droit d'exiger des égards de la part des personnes au-dessus de son âge, et il serait ridicule de contraindre leur caractère quand vous ne gênes pas la vôtre. Il faut donc être prévenant pour le seul plaisir de se faire aimer et il serait bien étonnant que vous ne trouviez pas des creurs disposés à vous accorder leur blenveillance. Ne trouverez-vous pas étonnaut, mon bon ami, et bien futile, que je veuille aussi vous donner des conseils sur votre exterieur / Mais pourquoi négliger de solgner sa personne i. Ce soin ajoute beaucoup à nos agréments naturels et il contribue à la santé, annonce un arrangement qui est de bon augure pour les choses plus Importantes. L'exterieur est, d.t-on, le miroir de l'âme. Le désordre de la toilette peut être excusé dans un homme extrèmement occupé, lorsque ses talents sont asser saillants pour le faire remarquer. Alors on pense peu à son extérieur. Mais dans toute autre personne, cette négligence pourrait avoir un air de mepris pour la société où il se trouve. Ne croyez pas, je vous prie, que par toilette j'entende parler d'une parure recherchée. Non certes, je serais encore plus opposée à ce ridicule qu'ent quelques hommes de donner la mode et de servir de modele en ce genre. La simplicité et la propreté, voilà la seule parure convenable





à un être raisonnable. Il faut en général se conformer aux opinions reçues, mais comme il est difficile de déterminer jusqu'à quel point on doit les suivre, parce que l'opinion étant souvent formés par la multitude est souvent fausse, il sera nécessaire qu'après vous être déterminé d'après vos propres principes, vous consultiez ce censeur sévère. Alors yous pouvez être sûr que tôt ou tard l'opinion yous fera justice, car si rarement elle juge bien le présent, rarement aussi elle se trompe sur le passé. Cette vérité dont chaque page de i histoire nous donne la preuve vous sera d'une grande utilité pour votre conduite. Vous serez moins louché du jugement du public. Yous n'adopterez pas de confiance les réputations qu'elle ferà el vous serez peu touché de l'injustice que vous pourres en éprouver, mais vous pouvez cependant être certain que l'opinion publique vous sera favorable, si c'est la seule récompense que vous exigiez de vos vertus et de votre bonne conduite. Mals si votre ambition, au lieu de se borner à mériter l'estime des gens de bien, veut ou des places ou de la célébrité, et je sais combien c'est fait pour flatter la jeunesse, attendez-vous, mon ami, à trouver dans ceite carrière un grand nombre de rivaux, ct yous savez avec quelles armes on combat dans cette lice. La jalousie, la haine emploieront tout, la calomnie et mille nutres moyens pour yous écarter. Pourrez-yous yous servir des inémes armas? Pourrez-vous avoir dans vos actions cette mobilité qui yous rend propre à toutes les circonstances, et, fidele seulement au rôte de l'am b.tieux, serez-vous prêt à yous servir de tous les masques Non, mon bon aml, yous saurez qu'il n'est permis de vouloir des places qu'aux intrigants ou à ceux qui



ayant la conscience d'un talent très supérieur savent que c'est pour eux le chemin d'une grande gloire. Dans les deux cas on peut tout faire pour réussir. Les hommes de la première espèce sont payés de ce qu'ils ont fait par cela seul qu'ils sont placés, les autres font tout oublier quand une fois ils sont arrivés, mais peu d'hommes peuvent prétendre à ces hautes destinées. Vous ne voudrez pas être un vil intrigant et vous distinguerez la gloire de la célébrité qui lient presque toujours à des circonstances et, lorsque ces circonstances sont changées, disparalt aussi promptement qu'elle était venue. Il arrive même souvent que le public, faché de s'être trompé, brise son idole. Combien de grands hommes ont vécu dans l'oubli et même ont été persécutés ! Mais, mon fils, j'espere que, plus modeste, vous n'aurez pas ce triste avantage. Vous, vous vivrez heureux, et il n'est pas possible que ce ne soit en faisant du bien à un petit nombre. Ne devons-nous pas remercier la Providence d'avoir. resserré le cercle pù nous pouvons agir, si nous pouvons être aimés de tout ce qui se meut autour de nous?





### I۷

## MADAME ANISSON-DUPÉRON

On a la, à la page 272 de ce volume, les lignes touchantes que M<sup>a</sup>, de Barante adressant à sa fille Sophie, quelque temps après la mise en liberté de son mari.

Sophie de Barante, dernier enfant de la famille, fut mariée en 1817 à M. Hippolyte Anisson, pair de France, qui avait été le collègue de Prosper de Barante au Conseil d'Etat. Elle est morte, en 1889, dans sa quatre-vingt-quinzième année, emportant avec elle les regrets des libéraux et des hommes d'élite qui fréquentaient son salon.

M. le duc de Broglie lui a consacré de fort belles pages dans le Correspondant du 10 septembre 1889. I aurais été heureux, moi aussi, de lui ouvrir un chapitre spécial, à la suite de ceux que j'ai publiés sur ses parents et sur son frère, car elle conserva toute sa vie les sentiments jansénistes dans lesquels elle avail été élevée. Mais M. Anisson n'ayant pu me communiquer à temps les papiers laissés par sa mère, force m'a éte de renvoyer à cet appendice les courts fragments.

TOME 1.

27

que j'ai tirés de l'article de M. le duc de Broglie, me réservan, de donner à Mas Anisson dans la prochaine édition de mon livre la place d honneur qui lui revient de droi.

On avance bien longtemps dans la vie, croyant se connaître, desirant se corriger de ses defauts, espérant arriver à vivre en harmonie avec les autres et enfin parvenir à accomplir tous ses devoirs.

Cependant d'année en année on est ctonné d'avoir fait si peu de progrès; il semble au contraire que les difficultés augmentent et que les epmes deviennent plus sensibles c'est que la jeunesse marche d'un pas plus léger dans les sentiers qu'elle parcourt; elle voit un but prochain et charmant qu'elle pense atteindre à chaque tournant de la route, et ne s'aperçoit pas de quelques cailloux qui l'ont un peu heurtée Cependant ce but s'eloigne toujours et enfin l'âme se lasse, se decourage et vient à s'en prendre de cette difficulte à obtenir le bonheur, à tout ca qui l'entoure et non pas à elle-même. On croit à la clarté de son esprit à la force de sa volonté, à la bonté de sa cause : ainst quand l'harmonie manque dans l'arrangement de la vie, les autres ont tort et en se pose en victime à ses propres yeux.

Ve ila l'ennui de ces années qui suivent la jeunesse et ne sont pas encore la vicillesse : on a perdu bien des illusions qui promettaient des joies vives et pures dans le monde ; l'horizon se trouble, on ne sait plus où s'appuyer, on craint de se montrer faible en se soumettant sans éesse, on résiste dans mine hagatelles indifférentes au fond, mais que le desappointement de n'avoir pu trouver ta vie telle qu'on l'avait rèvee fait apparaître com ne des injustices du sort,

ce qui ne serait que des contrarlétés pour une âme plus soumise

Après bien des combats contre soi-même, après bien des cunuis, on s'aperçoit d'où vient ce malaise profond et ce mécontentement que l'on éprouve contre soi et contre les autres : c'est notre orgueit caché au fond de notre court, voilé sous mille déguisements : mais ce n'est pas tout de savoir la source de nos souffrances, demandons a Dieu qu'il écarte encore tout ce qui reste de brouillard sur notre intelligence : Yous nous plaignons des moindres maux, nous sommes vains, délicats, sensibles O Seigneur, vous nous dites que vous ètes doux et humble de cœur : qui oserait se dispenser de l'être après vous ?

Avec l'àge qui avance, tous les intérets vont s'all'aiblissant. l'entrain de la vie est arrêté par bien des désenchantements. Un juge mieux soi même et les autres, et le prisme qui colorait tous les objets est brisé; pourquoi se dit-on, tant d'efforts pour réassir aux choses de ce monde, ou cela mêne-t-il, quelle vraie joie peut-il en résulter? Que Dieu nous garde donc de la tentation de pousser trop lardles goûts frivoles de la je messe. L'âge mûr devient ridicu'e ou à charge, en ne sachant pas se retirer à temps des plasirs briryants.

On pardonne mille choses aux charmes de la jeur esse, d t madame de Sévigné que l'on ne pardonne pas quand ils sont passés.

On y regarde de plus près, on n'excuse plus men; enfin, il n'est plus permis d'avoir tort.

Rien n'est plus vrai, un défaut, un travers, une inconsé quence trouvent leur excuse dans le manque d'experience .

la grâce couvre tout, mais elle disparaît avec les années, cherchez donc alors à vous faire une vie plus sérieuse et mieux remplie. Cependant si l'age mûr ne quittait les divertissements frivoles que pour se fivrer à de tristes passons, telles que l'ambition, la politique, la spéculation, le jen! Voila l'écueil pour la femme de cinquante ans qui a renoncé aux succès de pur agrément; en veut avoir un rôle, car 'ennui est un eruel ennemi et un mauvais conseiller pour les àmes molles ou sans houssole. Le bel esprit est maintenant trop passé de mode pour être une grande ressuurce, il reste les soins de la famille et du ménage, encore ne faut-il pas s'y laisser absorber et rendre cette honorable occupation fast dieuse en la rapetissant dans de soins minutieux et absorbants.

Heure rement, il est encore d'autres sources où l'on peut puiser à tout âge ; élevez votre cœur en haut, recherchez-y l'appui du présent, l'oubli d'un passé auquei on a trop demandé et vivez en exigeant peu du monde et en vous fortifiant par les bonnes et sérieuses lectures.

Chaque jour de l'automne qui avance me montre une nouvelle fleur fanée, une feui, le de plus qui jaunit. Mes années s'avancent aussi à chaque heure vers la triste vicillesse, et je vois s'amortir les ardents sentiments de mes jeunes années; le cercle qui m'entourait à mon entrée dans le monde va se retrecissant de moments en moments. Combien de gens anits ou i idifferents out déjà disparu. A tous ces départs je songe que peut-être aussi mon tour viendra bientôt; il semt le que Dieu nous présente, dans le spectacle de la nature, l'image de l'instabilité des choses de ce monde qu'il faut qui ter peu à peu

Ecoutez son langage; ¶ parle dans les feuilles de nos forèls que le vent emporte, il nois montre sur toute la terre une continuelle afterni live de beautés ravissantes et d'affreux déserts . l'hiver succede à l'été comme nos tristesses succèdent à nos jules. Pourquot nous lant arrêter à des soins inutiles? La vie recommencerait pour nous, qu'elle ne pourrait jamais remp ir Lattente, de l'âme, Songeons, en voyant les glaces et les neiges arrêter la sève des plantes et les alsser desséchees, que le printemps n'est pas éloigné et qu'il rendra à la terre toute sa parure. Ainsi, apres les langueurs de la vicillesse et le froid de la mort, l'âme retrouvera sa belle jeune-se pour jouir des beautés éternelles dans un ciel sans nuages, et son bonheur sera sans mélange de peines.

C'est la ce que Dieu révelc' par moments à ceux qui lo cherchent sincèrement.

Mon Dieu, je reconnais maintenant que le dégoût profond que j'éprouve au milieu des biens dont vous m'avez combiée est un effet de votre misericorde : vous voulez que j'arrive à vous detacher des plus chers objets où je meltais ma comp alsance. L'at souffert par le cœur et par l'amourpropre : your m'aver fait sentir toute mon impuissance. même pour faire un peu de bien ; vous voulez être le maître. des àmes : on ne peut men si co n'est vous qui le donnez : vous almez la simplicité et l'humilité, donnez-les moi, Seigneur, et appelez-moi quand les épreuves m'auront assez purifiée, car cette vie, qui me paraît dé,à bien longue, n'a pu suffice encore à me corriger et à me soumettre entièrement à votre volonté.

Pour se consoler de la perle de la jeunesse, il est bon de

se représenter les troubles, les déceptions les esperances si souvent déçues, les illusions évanoures, l'orgueil rabaissé, enfin tant de rêves dont le réveil a éte douloureux. Helas l'qui de nous n'a visé à un but s'éloignant à mesure qu'on prétend l'atteindre l'La vieillesse vient simplifier tous nes désirs. In de mes amis disait : « La vie s'assombrit beaucoup vers la lin, et ce n'est peut-être pas mal arrange; en nous depouillant, elle nous decharge de beaucoup de bagages inutiles : il est bon d'arriver au lerme de la route, plus dégagé d'un poids inutile. « Ne craignons pas la mort, dit saint Justin, prisque nous voyons dans a vie que tout meurt. Rendons grâce à cette doctrine qui mêne à une vie éternelle en un lieu ou l'on ne connaît ni souffrances ni misères. »

Si les joies sont plus rares, les espérances sont plus fermes et la paix intérieure peut y gagner. Consolons-nous donc da ce manteau sans broderies qui vient peu à peu remplacer tant de choses inutiles ou frivoles.

#### MURT DE MOY FRERE

• Vos flèches m'ont percé de toutes parts, Seigneur, et votre main s'est appesantie sur moi : ceux qui m'étaient le plus attachés, se sont élaignés de moi » (Ps. 37)

Voilà donc brisé, ce cher et intime tien de toute ma vie, ce frère tant aimé qui m'avait servi de père et d'ami, auquel je plaisais et qui m'aimait bien plus par inclination que par devoir. Lui si respecté en même temps que si aimable, le voila disparu, emportant avec lui tous mes souvenirs d'enfance, toutes nos trad tions de famille : maintenant il faut continuer à marcher presque seule dans des chemins de-

venus bion arides car ce dépoullement arrive après bien d'autres dejà cruels. L'Imitation dit avec raison : « L'amour ne vit pas sans douleur ». Il est vrai, plus on aime, plus on souffre, ou perte, ou éloignement, ou manque d'accord, ou inquiétude, tout atteint un cœur qui aime, et lorsqu'une longue vie s'est passee sans apporter de nuages dans une vive all'ection, quelle douleur de devoir s'en séparer et de renoncer sur la terre à cet acqueil si bon, si paternel qui clad toujours réservé à chacque de mos visites? Je ne retrouvera rien de pareil dans la jeune genération qui m'en toure : elle nous voit avec les desavantages qu'apportent les années, elle n'accorde guere à l'âge mûr que des soins distraits et proportionnés à la complaisance qu'elle trouve pour ses propres goûts. La jeunesse est une sorie de royaume, il lui faut des courtisans ; elle sent sa puissance et elle a r-uson, car, malgré sa tyrannie, on ne saurait vivre sans elle et on subit son charme tout en gémissant de sa légereté; si ses grâces étaient sans ombres, nous serions subjugités et son régne serait trop absolu. Mais, Dieu a mis en el e notre Instruction et notre miroir , tout s'ébauche sur la terre pour s'accomplie dans le ciel ; aimons et souffrons, c'est amsi qu'on aprend a supporter la vic et à na pas craindre la mort.

En pleurant œux qui ont embelli notre vie, souvenonsnous surtout des instants heureux que nous leur avons dus, remercions Dœu de ces éclairs de bonheur qui nous ont fait entrevoir des joies plus grandes et plus stables. Ne reprochons pas à Dieu ses bienfaits parce qu'il en a arreté le cours, ce sont des promesses plus que des panitions. l'âme éclairée et soumise voit poindre une brillante aurore au delà de ces moments d'épreuves.

 Mon Dieu ne permettez pas que j'arrive devant votre trône, les mains vules.

Je lisais ces paroles dants un auteur pieux, et it me semblast que je pouvais adresser à Dieu la même prière : car, hétas! votià la virittesse arrivée, et que puis-je faire maintenant, pour offrir quelque chose de valable? A quoi bon ces années qui survivent à tous mes davoirs et ne me laissent que de bons désirs avec un corps faible et infirme : depuis plusie ira années, je suis sevrée de tous les intérêts que donnent les affections du foyer, le monde ne m intéresse plus et les bonnes œuvres actives me sont interdites par mon âge

Que puis je donc presenter à Dieu au jour de mon appel? Voilà ce qui me préoccupe

Cependant je ne puis pas désespérer de la bonté de Dieuet je pense qu'il m'a donné ce temps pour que je puisse, à loisir, faire un sérieux examen de conscience. On se connaît bien mal tant que la vie active ou que la passion nous poussent. Mais rien n'est inutile dans le plan de Dieu, Ces tristes années nous sont données sans doute pour nous repher et pour que nous voyions nos fautes passées en nous éclairant du flambeau de la parole de Jésus-Christ. On avait marché dans un demi jour, où trop d'intérêts, trop de soins matériels, avaient troublé la vue ; 1 àge mûr amène, avec plus de loisirs, des réflexions plus calmes, on voit les fautes de sajeunesse; on comprend les défauts qui ont fait échouer vos bonnes intentions; on cesse d'attribuer entièrement aux autres, les désaccords et les ennuis de notre vie, et cet examen sévère et consciencieux nous modifie dans outes nos relations. On devient plus flexible et plus indulgent pour les défauts des autres et par là même on les

attire, et toutes les relations desjennent plus donces. Il faut donc se consoler au mil.eu des ennuis de la v.eilesse; mais 1. faut qu'elle nous apporte quelques fruits. Si nous ne pouvons présenter à Dieu rieu d'éclatant, ni les dévouements, ni les souffrances des Saints, demandons-lui d'accepter le repentir de uns fa itrs, passées et l'aveu que nos peines passagères nous ont ete justement infligées. Meritons, par tetle connaissance plus approfondie de nos misères et de cetles du genra humain, que Jésus-Christ, tenant compto de notre hamble confession et de notre bonne volonté, nous reçoive au nombre des bénis de son Père, non à cause de nos mérites, mais par sa grande miséricorde en laquelle nous avons place toutes nos espérances.

« Qui sera donc celui qui vous condamnera? Sera-ce Jésus qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité pour notre justification et qui, assis à la droite du Père, prie sans cesse pour nous? » (Saint Bernard).

LNVT

V

# RÉPONSE A M. G...

SE DISANT EX-MISSIONNAIBE DER ÉSAIN, FAISANT AC-TUFLLEMENT (1789) UNE MISSION À NOTRE DAME-DE VAULX SOUS LE TITRE DE CURÉ.

Voici les princ paux passages de ce document inedit auquel j'ai fait allusion page 137 de ce volume.

- C-5 (100 Pro-

• ... L'exorde de votre premier sermon a été que vous veniez parmi nous pour nous apprendre à connaître Jésus-Christ et à aimer le bon Dieu, etc. On aurait eru que vous etiez pret et tout disposé à nous développer les verités capitales de notre rengioncomprises dans le symbole des apôtres, et conformement au serment confessionnel universellement imposé au clergé, la professio fidei tridenina qui contient l'obligation de ne jamais interprêter l'Écriture sainte autrement que d'après le consentement unanime des Peres Notre illusion a été de courte durée. Tout à coup, vous vous élancez a toute vitesse sur une ombre, sur un fantôme sur une herésie chimérique : le Jansénisme. Horreur l'et par

vos élans oratolres, vous ne doutez pas que vos paroissiens pris de panique et d'illusion, comme vous, vont tous s'enfuir à toutes jambes, prenant pour réalité ce monstre magnaire. Il est cependant juste, M. le curé, de dire à votre décharge et comme cause atténuante que vos études au grand séminaire ont contribué à vous inculquer cette illusion. On vous a dit que octe hérésis était même plus dangereuse que celle des Protestants, que c'était la toite la plus fine que le diuble sút jamais ourdie. Je parle avec connaissance de cause, car j'ai parcouru les cours du grand séminaire, ils étaient lithographiés et relies en 5 ou 6 volumes. On est venu me les confier, je n'ai pas besoin de vous dire que je les ai rendus au propriétaire.

- Le Jansénisme est un fantôme d'hérésie, c'est un pot au noir de la fabrique des Jésuites, dont ils barbou lient coux qui s'opposent à leurs superstitions et à leurs nouveautés profanes, le Jansénisme est un fantôme dont ils épouvantent les ignorants, les esprits étroits et abrutis et les pauvres héates dont ils dirigent la conscience.
- « Dabord, je pose comme principe incontestable qu'il n'y a jamais eu, qu'il n'y aura jamais d'hérétiques sans hérésie. On sait quelles sont les erreurs des Ariens, des Pelagiens, des Protestants, des autres sectaires qui, depuis la naissance de l'Église jusqu'à nos jours, se sont efforcés de corrompre la purcté de la foi. Si donc les pretendus Jansénistes sont hérétiques, comme vous ne cessez de le prècher, vous devez connaître et marquer leurs erreurs. Les erreurs sont un mystère que vous tous garderies bien de dévoiter, vous craindriez d'être déments, il est plus facile de décrier les prétendus Jansénistes que de les convaincre d'erreur, a

NUMBER OF THE PROPERTY OF THE

#### DE L'IMPACULÉE GONGEPHON.

 C'est un principe bien admis que le corps des pasteurs reunis en concile, même général, ne peut définir un dogme qu'en lui donnant pour base! Écriture sainte et la tradition. et, faute de textes de l'Ecriture sainte. Il faut que ce dognie remonte par la tradition jusqu'aux apôtres, saus quoi FEgussine peut en imposer la fei aux fideles. Sain. Bernard dans sa lettre si connue touchant la l'ête de la Conception. de la Sainte Vierge récemment introduite chez les chanoines de Lyon, datée de l'an 1140, s'exprime ainsi : « Dira-t-on que Marie a été sanctifiée au moment même de se conception? mais la ration ne le souffre pas, puisque le Saint-Esprit est incompalible aree la concupiscence, à mains qu'on ne dise que Marie a eléconeue par l'opération du Saint Espett, ce qui est inout jusqu'ioi, le serait êter à J.-C. se prérogaure singuhère en la donnant aussi à sa Mère, et par conséquent ce serail diminuer la glorre de la Vierge que lieu de l'augmenter. Le privilège d'être conçu sans peobé a été réservé à Celui là seul qui devait sanct her lous les autres

« Cette opinion, en ce moment-la, n'était que locale et, suivant saint Bernard, l'apanage de quelques femmes ignorantes, animées d'un zele outré pour la Sainte Vierge. Il dit qu'il a cru devoir rompre le silence quand il a appris que cette superstition se glissait "usque chez les forts d'Israël (les chanoines de Lyon). La naissance de l'opinion de l'Immaculce Conception date donc de l'an 1440 environ; par conséquent la tradition de ce prétendu dogme ne remontant pas aux apôlres a tout le caractère de la nouveauté; d'un autre côte, il n'a aucune base biblique pour

l'appuyer, car le grand saint. Bernard qu'on ne taxera pas d'ignorance est complètement muet à ce sujet. le fait suivant tire de l'Histoire ecclésiastique prouvera sans replique que, vers le milieu du XVII<sup>a</sup> siecle, ni le Pape, ni la cour de Rome ne connaissaiont aucua texte dans l'Écriture sainte pour ériger en dogme l'opin.on de l'Immaculée Conception Vers le milieu du XVII<sup>e</sup> siècle, l'ambassadeur de Philippe IV, roi d'Espague, pressa le Pape, de la part de sou maître, de décider la question de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge qui faisait toujours beaucoup de bruit dans le royaume. Alexandro VII demanda au cardinal Bona sil pouvait faire la décision qu'ou lui demandait. Le pieux et savant cardinal répondit que le Saint-Siege ni l'Eglise ne pouvaient faire de nouveaux articles de foi, mais seulement déclarer ce que bieu avait révélé à son Egisse, en discernant les véritables tradicions transmises depuis les apoires jusqu'à nous.

— Mais, répliqua le Pape, pourrais-je saire une décision, si le Saint-Esprit me révélait ce qu'il saut croire sur cette question? —Tres Saint Pere, votre révélation particulière ne pourrait servir qu'à vous, dit le cardinal, et vous ne pourriez en conséquence imposer aucune obligation de croire votre décision ni aux sidèles ni à moi. Le cardinal Bona et le Pape ne connaissaient donc aucun texte de l'Écriture sainte proj re à savoriser de près ou de loin l'opinion de l'Immaculée Conception, puisque le Pape en était réduit à supposer le cas où une revélation particul ère pourrait lui être saile et de plus ils ne reconnaissaient aucune tradition y relative remontant jusqu'aux apôties. Donc i, est clairement prouve que le pretendu dogme de l'Immaculée Conception n'a aucune base ni dans la Bible, ni dans la tradition.



#### DES ENTERREMENTS JANSÉNISTES.

- Nous vous ferons remarqueren passant, Monsieur le curé. que les enterrements que nous taisons s'ils ont lieu sans l'assistance du prétre et à son refus, n'en sont pas moins faits religieusement, et avec beaucoup de recueillement. Le prètre chapte et officie au moyen d'une langue inconnue à la plupart de ses paroissiens, et nous, nous récitons les prières en français, tous les assistants y prennent part ; je desirerais. Monsieur le curé, que vous en fussiez témoin. vous en seriez éd.flé. Yous les frappez d'une espèce d'excommunication par le refus de sépulture et vous pensez par cemoyen leur fermer la porte du ciel ; ne craignez-vous pas que l'injuste sentence de mort que vous prononcez contre des membres de Jesus Christ ne se retourne un jour contre vous? Vous étes-vous illusionné jusqu'à croire que le bon Dieu vous avait remis toutes les cleis du paradis et qu'il ne s'en était point réservées pour y taire entrer ses elus?
- c Craignez, craignez qu'en im tant les prêtres de la synagogne dans leur orgueil, vinis nu vous fermiez les portes du ciel après les avoir cru fermer à ses amis. Je crois devoir répundre par anticipation à une objection que vous pourriez nous faire. Je ne in oppose pas, direz-vous, à ce que vous nous prépariez dit mieux que vous pourrez, mais après cela il faut en filier, c'est-à dire, vous confesser et communier; car, en fin de compte, les habitants de Notre-Dame de Vaulx, sous prétexte d'indignité, ne communient in rarement di souvent, je trois qu'ils ne se confessent et

communient jamais ou presque jamais. Voulez-veus en savoir une des principales causes, Monsieur le Curé, la voiei : Ce sont des prètres animes comme vous d'un faux zele, qui n'est ni selon la science al selon. Dieu, qui ont contribue à cet état de choses. Je passerui sous silence les cas malheureusement trop fréquents où les confessions fréquentes aut. faites à un suint prêtre âgé et d'un umoralité à toute légreuve. seraient une source de bénédictions) sont, au contraire. une occasion et une source de péchés d'infamie et pour la penitente et pour le jeune prêtre ; ce sont des prêtres, disie, comme vo is animés d'un faux zèle, qui out contribue à cet état de choses. Ces prêtres n'ont consenti à ecoulor nos peres en confession qu'aux conditions suvantes. Croire à l'infailabilité papale, condamner Junsenais, le saint Évêque a l'ores comme hérélique, et les 101 propositions des Reflexions du Pers Quesnel, dont la plupart in claient que la reproduction fidale des écrits des Saints Peres. Ces propositions ne sont autre chose que tot des ventes essentiolies de notre religion, les propositions opposées forment le Y. n. vel Evangile contre lequel le grand saint l'au, a tache de nous prémuur.

e Et, de nos jours, un de vos prédecesseurs, apres avoir juré dans la chaire de vérité qu'il n'inquiéterait pas la conscience de ses paroissiens, à été appelé par un disciplu de Port Royal da igereusement malado que desurait se confesser et recevoir le saint viatique. Ce matheureux prêtre parjure, par ses manières hypocrites, mielleuses et insinuances, a profite de la faiblesse mora e du malade pour l'engager à condamner les grands saints dont nous vencrons la mémoire et à sout ler ainsi sa conscience et la purete de sa foi.

A partir de ce moment il a défendu avec vivacité au prêtre l'entrée de sa maison; il est mort dans des perplexités de conscience inouïes, après avoir demandé a Dieu pardon de s'être fir à la parole donnée de ce conducteur aveugle et parjure, et de s'avoir pas gardé vis àvis de son confesseur la prudence du serpent avec la simplicité de la colombe qu'i nous est recommandée par l'Evangile,

#### DES SEPLETURES EGGLÉSITATIQUES.

- \* Je vous engage, Monsieur le ruré, à parier un peu moins et à prier et à méditer un peu davantage. Pourquoi vous dirai-je encore, refusez-vous les honneurs de la sé pulture ecclésiastique à tour les disciples de Port-Royal, dont le seul crime est de ne pas avoir fait appeler le prêtre pour se confesser; car vous savez a présent qu'us craignent et mme pour le passé, que le prêtre, au lieu de leur adresser des paroles de consolution, au lieu de leur parler des miséricordes de Jésus-Christ, notre Sauveur, pour les pécheurs repentants ne travaille, au contraire, à troubler leur conscience en les engageant et en les pressant de renoncer à leurs convictions pieuses sur les points en litige
- Oui, M. le Curé, les prètres ignorants refusent la séputture ecclesiastique aux prétend is Jansénistes, tandis qu'ils ne la refusent jamais à personne, pourvu qu'il se confesse ou fasse un similaire de confession; toucher la main d'un prêtre ou le regarder, en cas de nécessite, cela est suffisant pour lui donner le Saint des Saints et par suits la

sépulture ecclésiastique, serait-ce même un libre-penseur, un voltairien, un matérialiste, qui se serait livré à tous les désordres possibles, qui n'aurait jamais remis les pieds dans une église depuis sa première communion : tout cela n'est pas un obstacle : il a peut-être publié de demander pardon à Dieu, mais il a demandé ou fait semblant de demander pardon au prêtre, cela est suffisant, il peut se présenter avec confiance et assurance devant son juge, il est muni d'un dessier bien en règle, consistant dans la confession faite au prêtre et dans l'absolution qui en est une saite nécessaire, son salut est injaittiblement assuré et le prêtre se garderait bien de faillir à son devoir en refusant de l'accompagner à sa dernière demeure!

- e Permetiez-nous, M. le curé, de vous adresser les mêmes parcles que la sainte Mère Angelique Arnauld réformatire de Port-Royal, à son lit de mort, adressait à l'un des persécuteurs de cette sainte maison. C'est aujourd'hui is jour de l'homme, muit le jour de Dieu viendra qui découvrira bun des choses l
- v Vous assumez sur vous unablen lourderesponsabilite en persécutant la vérité et ceux qui, par la grâce de Dieu, y sont inviolablement attachés. Craignez, craignez d'être du nombre des prêtres dont parle saint Bernard ils sont ministres de Jésus-Christ, mais ils servent l'Antechrist.
- Rappelez-vous les paroles effrayantes de saint Grégoire,
   pape : l'Anterbrist sera précédé par une armée de prêtres
- M. le cure, en ministre sensé, cessez vos diatribes, suspendez votre jugement sur les points de doctrine qui nous divisent, car, pour le moment, vous êtes i capable d'en juger.
  - Toujours et surtout dans les temps d'obscurcissement TOME 11.

les fluides sont solidaires dans la foi avec les représentants. de l'Église. Contre les erreurs les prêtres protestent avec autorite comme gardiens de la foi, et les fidèles protestent par les larmes, les prières et les gemissements, mais dans le cas ou le plus grand nombre des prêtres et des évêques se laissent entraîner par le courant des nouveautés profanes et des doctrines erronées, c'est le cas d'imiler les fidéles de la primitive Église et de relever les prêtres eux-mêmes . Une femme forte religieuse à Port-Royal, disait un jour à propos de quelques défaillances ou menagements pour l'erreur des messieurs de Port-Royal, ménagements basés sur la sagesse et la prodence humaine : « Si les hommes ent des cœurs de femmes, les femmes doicent avoir des owurs d'hommes. > De même au ourd'hui, les pretres désertant la vérité, les uns par crainte comme saint Pierre, d'autres la trahissant par intérêt et ambition, comme Judas, d'autres enfin pour approuver des assertions mensongères auxquelles ils donnent le nom de vérités, appelant sur leuts têtes les coups de la justice divine en disant comme les princes des prêtres a Pilate, qui ne trouvait en J.-C. aucun crime qui l'ût digne de mort : « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ! » de même M. le curé, en presence de cette désertion de la vérité par un grand nombre de prêtres, je dirai apres cette sainte religieuse les fidèles doivent avoir des cœurs de prêtres

 C'est pourtant, Monsieur le curé, ce que vous appelez meure la charrue devant les baruis.

<sup>«</sup> Quelques jeunes filles de 10 à 12 ans vous ayant insulté, vous déduisez de là qu'elles feront d'excellentes tricoteuses.

nous le déplorons de tout notre cœur, je no connais pas ces enfants mal élevées, mais je no crains pas de dire qu'elles ne font pas partie de cette petite portion de l'Église dont vous avez tant d'horreur, et dont la doctrine que vous leur attribuez sert de matière pour entretenir le feu de votre talent oratoire dans les communes voisines, où vous jalousez de porter une foi pure et sans mélange, après les avoir épouvantées du fantôme du Jansenisme.

- « A l'exemple d'un de vos prédécesseurs et de M. le caré de la Motte qui vient de s'en aller, vous n'êtes pas loin de nous traiter de brebts galeuses, pulsque vous nous traitez d'hérétiques, ce qui est synonyme, et à cette occasion, je ne puis m'empêcher de vous dire à lous les trois : Que in-santa vos capit?
- « En effet, pourquoi préter à rire au monde, aux imples, en presence de certains scandales qui devraient arracher des larmes de sang a toute àme pieuse et leur fournir l'occasion de vous dira. Pourquoi faites—vous effort pour tirer une paille que dans votre hallucination vous croyez voir dans l'œu de votre frère, tandis que vous ne voyez pas la grosse poutre qui est dans le vôtre!
- « Vous avez épousé la parouse de Notre-Dame-de Vaulx, ses habitants sont donc vos enfants. Comment donc, Monsieur le curé, dans votre sainte colère vous oubliez vous. et vous êtes-vous oublie jusqu'a les diffamer dans les communes avoisinantes ou vous demandez la permission de prêcher, non-seulement en les traitant d'heretiques, mais encore en leur attribuent une doctrine propre a produire des tricoteuses, notamment à la Mure où vous avez cherché, s'il faut en crone la renommée, à insinuer a vos auditeurs que c'est là le fruit de la doctrine des hinsénistes. Je vous

demanderai à présent, Monsieur le duré : Sont-ce là les marques caractéristiques d'un époux fidèle et d'un père pieln de tendresse qui reprend et corrige ses enfants, non en public mais dans l'intérieur de sa maison?

a Tranquillisez vous, M. le Curé, vous n'avez rien a craindre de vos paroissiens de Notre-Dame-de-Vaulx, et dans le cas ou mes paroles ne pourraient dissipor votre panique, adressez vous à Monseigneur votre évêque, il vous dira que dans sa tournée pastora e les Jansénistes pretendus out été les premiers à aller à sa rencontre avec une voiture pour lui témoigner l'honneur et le respect qu'ils aut doivent comme supérieur dans l'ordre spirituel. De plus, je vous demanderai Est-ce à ces marques qu'on reconnaît l'esprit de secte, l'esprit de schisme qui caractèrise tous ceux qui dans leur orgueil frénétique cherchent à bâtir de nouveaux dogmes ou à se séparer de l'Église ou à séparer les autres de leur communion?

« A l'égard des supérieurs qui, par légereté ou mal conseilles, ont des dispositions à séparer de teur communion ceux dont la conse ence ne leur permet pas d'adhérer à toutes les nouveautés plus ou moins dangereuses qui inondent l'Église, je teur rappellerai le sentiment de saint Augustin, et notamment la question de la validité du baptème des héretiques, qui a fourni à ce saint Docteur l'occasion de s'expliquer sur le crime des superieurs qui séparent de leur communion les catholiques dont les sentiments religieux ne sont pas en tout conformes aux leurs. Saint Augustin loue saint Cyprien de son attachement à l'unité, bien qu'il fût dans l'erreur sur la question du baptème des hérétiques avec les évêques qui pensaient comme lui. Au contraire, il admonesta vertement le pape saint Etienne

d'avoir separé de sa communion saint Cyprien et les évêques qui parlageaient son sentiment sur cette question

« On vous attribue encore, M. le curé, en partant des prétendus Jansénistes d'avoir dit : « It faut que je les étère ou que je les enfance... » Qu'avez-vous voulu dire par ces gros mots qui à l'heure actuelle me paraissent tout-à-fait v. des de sens ? Penseriez-vous encore au bon vieux temps de l'inquisition ? seriez-vous le seul à ignorer que ces jours néfastes se cachent d'un voile noir pour ne plus être aperçus et s'enfuirent épouvantés devant la civilisation moderne, devant la civilisation évangélique, devant J.-C qui a dit à saint Pierre : remettez l'épéc dans le fourreau car celui qui se servira de l'épéc perira par l'épéc.

« Vous avez, VI. le curé, la témérité d'engager les enfants à désobéir à leurs parents que vous traitez d'hérétiques ; est-ce ainsi que vous comprenez la manière de leur enseigner le commandement lu décalogue : Père et mêre honorerus ?...

« Vous nous avez annoncé à haute voix dans un de vos sermons que les Jansenistes de Notre Dame-de Vaulx avaient fait deux martyrs. Je connais l'auteur de cet article de la Semaine religieuse. Vous feriez bien, M. le cure, de colporter cette légende ait.eurs qu'à Notre-Dame de-Vaulx. J'ai connu ces deux prêtres, et le dernier me faisait ses confidences les plus intimes, bien que ne partageant pas mes sectiments sur les points religieux qui nous divisent. Je l'aimais beaucoup tout en deplorant son faisait ses dernière maladie, et pour l'obliger à prendre certains remêdes, on îni disait que c'était moi qui l'y engageait et il ne re'usait plus. Je prie le bon Dieu pour eux, et j'espère qu'il voudra le ir faire miséricorde, mals je suis intimement persuadé

que leur opposition au Jansénisme ne leur vaudra pas le privilège d'opérer des miracles après leur mort. Joignezvous donc à moi, M. le Curé, pour dire à l'auteur de cet article : Mentirus impadentisseme

« Il est temps, M. le curé, de me dire avec Virgile : Clauditejamentos pueri, sat prata biberunt.

« Je n'ai pas la prétention, M. le missionnaire, de vous amener à partager nos sentiments sur les points controverés, car il n'y a que Dieu qui puisse operer de miracle mais convenez du moins avec moi et avec vos prédecesseurs que la foi au symbole des Apôtres et au symbole de Mcée que nous chantons à la messe, la foi au Décalogue et aux sacrements que Dieu et son Église ont etablis, que cette foi, dis-je, suifit pour caractériser un vrai catholique. Je suis intimement persuade que la prudence chrétienne vous com naude de me pas dépasser cette limite. Nous voulons et désirons de tout notre cœur de vivre et mourir dans le sein de l'Église catholique et apostolique. Nous regardons le solusi le comme un piège et le produit de l'esprit de mir isonge qui cherche à séparer ce que Dieu a uni : les membres de N.-S.-J.-C.

« Nous reconnaissons pour nos superieurs dans l'ordre reagieux les prêtres revêtus de l'autorité de J. C., nous les respectons comme tels, nous leur sommes soumis et nous leur obsissons en tout ce qui n'est par contraire à la loi de Dieu et de l'Évangele, c'est-à-diré en tout ce qui n'est pas contraire à notre conscience.

« Mais quand ils ont le malheur de s'écarter de la vérité, c'est alors que nous nous rappelons les paroles des apôtres

٦ę

Pierre et Jean÷ « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » — Celles de saint Paul :

• Quand un ange viendrait du cist, quand noi-même je reviendrais pour vous annoncer un Évangile différent de celui que je vous ai annoncé, dites-lux anathème. Et encoreces autres paroles de l'Évangile. Si un aveugle en conduit un autre, tis tomberont tous deux dans la fosse. Mais, soyez persuadé, M. le curé, qu'avec la grâce de Dieu, la crainte d'une excommunication injuste ne nous empêchera pas de faire notre devoir.

FIN DU TOME II

Google

) cital from UNIVERSITY OF WISC is

Nighters by Google

) it had from UNIVERSITY OF WISCONSIN INDEX ALPHABÉTRQUE

TABLE DES MATIÈRES

Google

MIVE 2 . 1

nighted by Google

 $q_{\tilde{t}_{\tilde{t}_{i_{1}}}}$ 

) prailform UNIVERSITY OF WISCONSIN ľ

# TABLE ALPHABÉTIQUE

Des noms cités dans ce volume.



Abraham, - 123 Adam - for Agier. - 69, 223, 243, 363. Agnès (la mere) - 161 Aguesseau (Mas d'). - 381. Albignac de Castelnau, - 117 Alembert [d'). Alexandra VII. - 121,820 Almain (De). - 176 Amelot - 117. Andral, - 279 Angélique (la mére), - 181. Angélique (la secur), - ro . Anges (Mes des). - 158. Anisson M=\*). - 427. Anisson (Happely a) -417. Aprilée, - 228, Arago (Emmanuel), - 354.

Armanhl. — 69, 180, 270, 931

Asseline. — 117,

Aubert (MHe). — 14, 18, 19,

At ger. — 225,

Auguste. — 50,

Auguste. — 50,

87, 398,

Ayles. — 335

## B

Bacci locat (Mm'). — 191
Bally. — 183
Ballan (le P). 193.
Barante (Claude-Brugière.
de), ch. VI
Barante (Prosper de), ch. VI
et ch. VII.
Barante Claude de). — Tir.

Baraute (Me# de), ch Vl et ch VII, 411. Barchmann, -- an 83 Bardoux. — 33:, 370. Barral - 162 Barrol Odilon) - 200, 210 Barthe — 334. Beaubrun da). - 3. Beaudain — 120 beaumont (Mme det. - 336. Beausset del. - 194. Beauvilliers (dur de). — 158. Bolbeuf (de). -- r -Benott. - 229 Benoil XIV. 88, Rg., Bergasse. - 46. Bergier - 396 Berkeley - 203 Bernard. - 270 Bernard 'saint) - ind, 428 , Bertrand (Joseph). — 323 Bertrand-Hu — 141. Berry 'duc de). - 318. Berville - 334. Betinsy (da) — 117. Bois c - 229. Bona. - 429 Bonald de'. 38, 131, 20G, 317. Bonsac de) - 117 Bontoux Madeleine).- 126. Bossuet = 67 68, 185, 145, 357, 393, 398. Rossnel (neyeu). → 143, 145. Bouchard. - 289. Boalet - 334

Bot is — 226 v/1, 244, 30.

Bourdaloue, — 331, 393,

Broglie (tr feu dur) — 359

417, 418.

Broglie (le duc de), — 30.

Brunel, 33.

Brunelière (Ferdh and),

Buisson, — 1,

Bovel (Ja) — 117

Briche (Mart de la 342,
343, 343, 352

## C

Geffe (lo P ). - 22, 23, 24. Cabusac (de) - 117  $G_{\nu}$ in. —  $3g_{\nu}$ . Calineau - 217. Catou. — 233 Caussonne s - " t Ceré (Mª de) - 312, 348, Chabot - 367. Chaix (le P.) - 51, 53 Champague (Ph.lippe de) **— 216.** Champion de Cleó. — 117. Charles 1 - 07. Charles X. - 210 Charrérsou - 34 Châteaubriat d. -- 192, 207, 324 3ga,. Chá.cangiron - 116. Châtel (Pierre). - 127 Chauvigny (de). - 11,.

Ħ,

Bouhier - 173

Chavannes. - 3c, 3., 3z, 64, 65 95, 113 Chavigny (de), - 143. Chénier (André) -- 174 Chénier (Marie Joseph), -172. Chevalier - 33 Chigny (do:, - 117. Chillenu (de . — 117. Ciceron. — 233. Clémengis. 176 Codrie. - + 3 Culbert - 394 Collard - ir Collard age, quo) — ( ) Gellet - 18 Collet - in Condiller. — 194, 203, 269. Condren (de). - 142 Confucius — 395 Cornet - 200 Coucy (de). - 117 Cougié (de) - 117 Coulon. — 398. Cousin (Victor) - 377, 379 Creuzé — #92 • Gromwel. - 289. Crouliebois. - 15. Crousse - 334.

# D

Darier Roy. — 126. Daunou — 102,384,385,386 David. — 395. Decazes — 328

Delecroix-Frajavi.lo - 321 Delangle. - 334 Delilio — 25g. Dequevauxilliers. - 321 Déronnas — 75 Descartes - 203 Dosflour de Génetière. -17, 91. Desmoulins(Cami.le) -183 Devaux - 33 i. Didon (to P.). — 383. Digounet. — 20 Di.lon (Arthur-Richard de . - 1174 Dul at 'abbéj. — ráo. Duthlet - ch Urayala ... Lubia — 123 Du Camp Maxime | 379 3'5. Ducton. - 200 Dufourg, — 161 Du Guet - 15, 18, 31 44 140, 243, 398, 398. Du Morsais - 260 Dupanloap (Mrr) - 368. Duparque - 153 Dupin - 222, 328, 334 Duplessis d'Argentré —11. Dupuis - 391 Duvergier de Rauranno 🕳 208.

## E

Elle — 20, 113, 123, 123. Emery (l'abbé). — 131 Enghien fduc d. — 192 Euc.idn. — 201 Eyrard. — 22. Erato. — 230 Engème (Limpératrice),387. Eve. — 401.

#### F

Fare (de la). - 117 Faure. - 43, Fayolic - 40. Fayollot. — 126 Fénelon, - 144, 352, 393 Fóraud - 229. Ferlet -- 20 Ferriero (de la) - 516 Fosch (cardinal), - 85, 86, 95, 100, 325 Fialin - 10 Fievée. — 3aft. 333 Fitz-James (de) - 50. Flamarens (de). - 117 Fleury (abbé). - 15, 58 Fleury (cardinal) - .5 : Fontance. - 189, 193, 195, Fouguier-Tiaville — 24. France (Anatole) - 340 François I - 212 Frayseinous (Mr). - 33a Fronteau (M) ? - 85. Fure sers - 548

## G

Gaillard de Tarraube. - 117. Garat. - 191. Garnin de Tassy - 3,8,383 Gastettier - 263 Guius - to. Gentis (Mar da). - 358 Genoude (de). - 207. Gérard (Marie-Jeanne) — 213 Germain — ra5. Gerson. — 176. Gherardi. - 258 diani. — 216. Girard - 56 Gonin de la Rivoire. - 75. Gouin (M 10), - 120 Grand, - 101. Grairy (le P). mes, 379, 350, \$34. Gregoiro - :7, 69, 70, arš. 224. Grimaldi (de). — 117 Grosley - róa Guerche (chevaller de la). - 35-Gudyert, -1. Gutoand. - 5z, 53, Guitaut (Mme de). Guiznt -- 209 Guyon (M=1). — 35 a

# Η

Hanton. — 113
Henri 3V. — 1,4.
Herlaisan, chap III., p. .61.
Houriter. — 6.
Houde of [Mard"] 321,371
Houle of [Ch d"]. — 342.
Hursau (le frère). — 607
Hume. — 202, 203
Hyacinthe (le P.). — 381.

1

Allion de Castellane. — 117. Isabey — 250. Isabet — 395. Isambert — 331

٦

Jacquemont, chap. 100.
Jansén us — 112, 222
Jarrin. — 120.
Javelie. — 20.
Jean (saint). — 397.
Jeoffroy — 149.

Jordan (Gam.tte). — 185 Jorry — 162, Joubert → 190, 192 Judas. — 434 Jules II. — 176, Jussieu. — 194,

## K

Kaut, - 202, for.

# L

Lacoste (E.ia -- 272

Lafay. - 18, 10. Lallemand l'abbé) - 142. Igo. Lambert  $\{loP\} = 50, 51, 69,$ Lamennais. — 206, 327, 313. Lancelol - 213 270. Lanfrey. - 211. Langlois, - 150 Lanjui mas — 63., am (ch. V.), 351 Lantier. — 21) Lanjaineis (Mes) - 311 La Place. - agr. Lakuchejaquelein (Mar de). — 341. Laromiguiero, - 134, 195 Lau d'Allemans (du ). - 117. Laurancie (de la), - 117.

Laval 'de). — 158 Laveux. — 33'i Lehran. - 292. Le Camus. - 15, 16t. Le Ciercq de Douy, — său Le Duc Philiber,). - 120 Lefranc de Pompagnan - 17A · Leibnitz Lejenne, — 143. Le Maitre. — 151, 1 0 75 Lemot de Talencey Lemoyne. - 271 Lennir. - 261, 261, Léon X. - 211 Le Sage. -- 248 Loscure (de). — 341. Linard-Gonthier. - 174 Locke. - 213. Lombard. - 1011 Louis XVL Louis XVIII. - 142, 195

# M

Mame de Biran - 35h. Maistre Joseph de) — 206, 326. Malebranche, - 205 Malide (de) - 117

Marheuf - 53, 96, 97, 58. Marcho ,de la). - 127.

Marguerito. - 73

Marie (sceut). — zot Marion (abbé). — 131. Martial (Marguerite . - 15. Martin. — 45. Martin de Noirhou — 381 Massilion - 66, 393. Mathatas - 165. Manpeud - 246. Maury. - 254 Melchior de Forbins. - 35 Merlibou, - 358, 334 Meriny He (de). - 55. Merlin — 28g. Mesenguy. — 15 Messey (de) 117 Meynard (Mile . - 80, 81. Michel 25, 26 Michaud (abbé). - 381. Michelet - 312 Milhon. — 20. Mirabeau. - 259, 261 Mirandon (M 15) - 2, 80 81 Molé. - 215, 336, 369 Monnier (Soph e) — 261. Monnier - aftr Montalle. - 375 Montalembert. - 33. Montazet (de . - 4, 5, 9, 16, 21, 49, 50, 62. Monteaguleu. - 186. Montesquion (de). - sog. Muntlosier - 214, 224, 322, 328, 329, 33n Montmorency (le duc do) - 20B Monamorency-Laval.- 127. Mortpellier (M. de). — 2 Morillot. — 82. Morin (l'abbé<sub>l</sub>. — 236. Muraine. — 225. Murens. — 233

#### N

Napoléon let — 197.

Necrossel — 63.

Neigne. — 65

Norwell (Mad de). — 363.

Nawton. — 200.

Nicolai (de). — 117, 318.

Nicola. — 15, 59, 216, 321, 248, 270, 393.

# P

Pàris (.e d.scre). — 115. Parca. (Blaise), -- r, 56, 293, 249, 323, 393, Pascal (Mathieu). - 247. Pasquier. — 214, 336, 369, 373. 375. Paul (saint). - 397. Payard. - 157. Pereil. 334. Peurière. — 42, 43 Philippe. — 179. Phil.ppe IV. - 459. Pio VII. - 201, 202 Plerre (saint). - 397. Pijot. - 14:.

P.ns (de). - 86, 88. Pithou. - 141, 172. Piaton, - 395. Poissy (ie P). - 36, 37, 41\_ 75, 80, Pline (le jeune). - 398 Plougoulm. - 33a. Poncet de la Ravière. - 141, 146, 150, 153, 155, Pont. - gr. Pontchâteau ,dej. - 161. Popin (la P ). — 36, 37, 38, 39, 4a. Portalis. — 334, 371, 372. Pradt (de), -- 207, 244, 325, 3y3. Pressy. - 78. Pricetley. - 198. Prudbomme - 127.

# Q

Quatremere de Quincy. — 215.

Quenault. — 334

Quennel (le P). ~ 15, 118,

142.

Quinct. — 322.

## R

Racine. — 15, 56, 87 Ramal. — 75 Ravignan. — 205.

Raymal (Paul de). - 290 tteld. - 180, 198, 199, 100, 203, 204. Rémusat, - 180, 185, 195, 205, 214 Renan. - 176, 264. Rendu. - 194, 404 Renouard. — 335. Restaul. - 229. Rev-Girand - :28. Richaud - 116. Richelieu (lo due de). Richer. - 176. Rivolre (M=\* de la). - 77. Rollet. - 27, 28, 29, 44. Roman. 306. Rousea, - :13, Rousseau (J.-J.), - 50, 51, 194, 259. Koyer-Collard. -- 172, 179, 160, 162, 186, 194 (chap. IV). Ru li - 6g, 54.

## S

Sabran (do), — 107.
Sacy (de). — 69.
Scoy(Ustazade-Silvestve do)
Chap. VIII.
Saint-Albin (de), — a
Saint-Cyran. — 219.
Saint-Cyprien. — 102, 436
Saint-Florentin. — 150.
Saint-Joseph (MM de).— 10.
Saint-Poul. — 131.

Saint-Vincent (de) - 248, 253. Sainte-Beuve. - 68, 174. 201, 204, 305, 209, 235. Salle (de la). — 405. Bainte-Marthe (sœurs de) - 404, 410, Sainte Pélagie (M=\*) - 30. Sébastica (sœur). - 400 Seguier (le président) -248, 335. Seignelay-Colbert, - 117. Sejean. — 189. Semil.ard. - 140, 160. Sones (M. de). - a Serre (de). - 201, 214. Sévigne (Mas de). Sicard, - 290. Silvy. - 44, 84, 85, 407. Simonnot. — 148, 150, 155 :56, :60. Singlia. — 15. Straud, - 120 Socrate. - 395. Souther - 20.

## Т

Tabouria (les Frères) —
225, 404.
Tabouria (l'abbe). — 405,
407.
Talien. — 289,
Tallemant des Réaux

۱q<sub>t</sub>

Talleyrand ,doy. - 117,178 Target - 354. Tassin de Villepion M'14). **— 250.** Taveau. - 1, 2, 7, 11, 18, 20, 27, 28, 38, 45, 57. Tencin. — 50, Thémines (de). — 117. Thormos. - 122. Thiers - 177 Théolière-Duchessy. - z. 75, 77, 111 Tabère, — 401 Tillemont (de). - 69, 231. Timon. — 34, 109. Tite-Live - 384. Tour-Veran (de la). - 76. Treithard. - 244.

Treuvé. — 15. Turgot. — 259.

#### V

Vallat. — 10, 52, 63.

Vareitles (de). — 117.

Varenne. — 150

Varet. — 237.

Villarceaux (de). — 253.

Villedieu (de). — 263.

Villepion (de). — 263.

Vintimble (de). — 117.

Volney — 188,198, 242, 259.

Sec.

Voltaire. — 196, 253, 322.

# W

Wailly (de). — 129. Walton (Jean). — 211,325, 379.



-3

nightered by Google

) ginal from UNIVERSITY OF WISCONSIN

# TABLE DES SOMMAIRES

| CHAPITRE PREMIER VIE DE M. FRANÇOIS JACQUEMONT,                                                                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| elaé de Saint-Médard en Forez.                                                                                                                                                                    | 1          |
| I Sa maiasance at son adjustion                                                                                                                                                                   | 4          |
| <ul> <li>II. — Il est ordonné prètre. — Ses premiers travaux dans le ministère. — Il revient le ses préventions favorables à la Bulle Unigenitus et au Formulaire d'Alexandre VII.</li> </ul>     | 6          |
| III. — Il prend possession de la cure de Saint-Médard. — Ses travaux dans cette paroisse. — Il résiste à son arche- véque qui veut le nommer grand vissire.                                       | 13         |
| IV. — Son attachement à l'œuvre des Convulsions. — Sa<br>réserve sur cette matière. — Zôle avec lequel il rejette<br>tout ce qui dans cette œuvre s'écarte de la règle de la foi<br>et des mœurs. | 15         |
| V. — Il est visité par le Père Caffe, dom.nicain. — Quelques<br>mois sur co religieux. — Éloge qu'il fait de M. Jacquemont.                                                                       | 18         |
| VI — Plusieurs saints Prétres avec qui M. Jacquement fut<br>étroitement lié.                                                                                                                      | <b>4</b> 5 |
| Vil. — Su.ie du meme sujet                                                                                                                                                                        | 33         |
| VIII. — Ce que M. Jacquemont eut à souffrir durant la Révolution. — Il ne cessa d'encourager ses paroissiens qu'il ne put se résoudre à quitter. — Il prêta serment à TOME II.                    |            |

| la Constitution civile el se rétracta ensuite dans le fort de                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| la Terrour                                                                                                | 13  |
| IX. — Sa prison. — Diverses lettres à ses pareissiens                                                     | 45  |
| X M. Jacquemont persecuté depuis la mort de M. de                                                         |     |
| Montaget. — Changements opérés dans ce diocèse, sous le                                                   |     |
| successour de ce grand dveque Publication de son                                                          |     |
| Aris aux sidèles Sa lettre à M. Rulli, grand vicaire.                                                     | 49  |
| XI. — Il se présente à M. de Mérinville qui lu accorde des                                                |     |
| lettres de communion, sur une déclaration qu'il laisse à                                                  |     |
| cet évêque - Faux bruits répandus à ce sujet Il est                                                       |     |
| remplace.                                                                                                 | 55  |
| DEUXIEME PARTIE I. Les occupations de M. Jacque-                                                          |     |
| mont dans sa retraite. — Distribution de son temps. —                                                     |     |
| Caractere et portrait de M. Jacquement                                                                    | 58  |
| II. — Ba charité, son amour de la pauvroté, son humilité,                                                 |     |
| sa patience, son espril de prière et de pénitence. 🗓                                                      | 61  |
| III Son amour pour l'Eglise Combien il était pénétré                                                      |     |
| do ses maux Pointure qu'il en fait                                                                        | 64  |
| IV. — Son zèle pour la pureté du dogme et de la morale,                                                   |     |
| son respect pour l'antiquité. — Sa vénération pour la doc-                                                |     |
| trine de saint Augustin, — Élendue de ses connaissances                                                   |     |
| dans la science ecclésiastique                                                                            | 67  |
| V Ses principes dans la direction des àmes, - Se mé-                                                      |     |
| thode ou imbunel de la pénilence Comment il pécidelt                                                      |     |
| divers cas de conscience. — Avis qu'il donnait à ses péni-                                                |     |
| tents, seas a a a a a a a a a a a a a a a a a                                                             | 70  |
| VI. — Tableau du bien produit par la direction de M. Jac                                                  |     |
| quemont — Situation faits aux lideles réputés jansénistes                                                 |     |
| dens le diocèse de Lyon, — Coup d'œil sur la vie de p.u-                                                  |     |
| nieurs d'entre sux. — Madame de la Rivoire. — M. Théo-<br>hère-Duchessy. — Angélique Marion. — Marguerite |     |
| Mirandon, etc. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                      | 78  |
| VII Rapports de M. Jacquemout evec l'Eglise de Hol-                                                       | ,,, |
| lande. — Ses relations in limes avec M. Silvy de Paris                                                    | 8:  |
|                                                                                                           |     |

| VIII. — Sa visite au cardinal Fesch. — Celle qu'il rendit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| plus tard à Mer d'Amasle, admin strateur du diccése de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Lyon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8\$ |
| IX - Petite Église de Lyon. — Travaux de M. Jacquemont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| pour ramener à l'Unité catholique les dissidents anticon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| cordataires, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91  |
| X. — Sa mort — Ses funérailles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 107 |
| M. — Son testament spiritiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 111 |
| GHAPITHE II. — La Petite Église. — Les enticoncordataires dans l'Isère. la Vendee, les Deux-Sevres, le Maconnais, l'Agénois et les Hautes-Alpes. — Les Illuminés du Lot. — Le secte des Fareinistes. — La religion de Parménie. — M. Marion, la Sainte-Mère et Claude Dubia. — Ils sont traduits devant la cour d'assises de Grenoble. — Les dernières Jansénistes de Lyon. — Le crâne de l'ancion évêque de Senez — La secte de Darier-Roy — Un entéchisme anticoncordataire inédit. — Les Jansénistes de Notro-Deme de-Vaulx. — Comment ils embrassèrent la doctrine de |     |
| Port-Royal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 616 |

CHAPITRE III - Le mouvement janséniste à Troyce au dix huitième siècle. - Du Guet et Nicole à Troyen. - Le collège des Oratomens, - C'est par l'Oratoire que le Jansénisme entre dens la ville. — Un crucifix janséniste. — La collection Sémillard et les Mémoires de Grosley. - Le testament de François Pithou - Sa haine des Jésuites L'Oratoire et le P. Quesnel. — L'épiscopat de M. Bossuet. - La rétractation du curé de Saint-Nizier. - M. Bossuet, de Troyes, s'entoure de tous les appelants de qualité - Il prend fatt et cause pour M. de Sonez. — L'esprit janséniste dans les couvents — Une lettre du card.nat de Fleury à l Intendant de Champagne. - M. Bossuct est remplacé par M Poncet de la Rivière - Les Souvenirs de l'abbé Simonnot. - La lutte de M. Poncet contre le Parlement. -Ses démelés avec le balliage. — Bistoire comique d'un canonicat. - M. Simonnot et le Chapitre de Troyes. -

Intervention de M. de Saint-Florentin. — Le Chapitre capitule. - L'incident Jorry. - Les meubles de M de Poncet sont vendus en place publique par ordre da Bailliage et pour refus de sacrements, - M. Poncet est exilé à Mérysur Seine. - Voyage de M. Simonnot en Provence. - Une malle compromettante. — L'Instruction pastorale de M. l'évêque de Troyes sur le schisme. — Cette Instruction est condamnée par arrêt du Parlement à être lacérée et brûlée. - Le chevalier de la Guerche cher les Sœurs du Saint-Sacrement. — Madama Marie des Anges et les Constitutionnaires - M Poncet exilé à Murbach. - Sa rentrée à Troyes, sa démission - La vie et les œuvres de M. Herluison. — La dernière ficur du Jansénisme à Troyes. — La Théologie réconciliée avec le patriotisme. - Lettres de M. Herluison au curé Dubourg. — Perséculé par les terroristes, il est nommé au concours hibi othécaire de la ville de Troyes. - Son cours d'études au sollège. - Son discours sur le Fanatisme. - Sa méthode de classement à la Bibliothèque. — Ses dernières années, sa mort. — M. de Boulogne, évêque, défend à ses anciens élèves d'aller prier aur son cercueil. . . . . .

138

CHAPITRE IV. - La via et les œuvres de M. Royer-Collard. - Son villege notal, se famille. - Angélique-Perpétue Collard, sa mère, - Ses étides chez les Doctrinaires. - Son inscription au barreau de Paris. - Son passage à l'Hôtel de Vitte. - Son discours sur la liberté des cultes au Conseil des Cinq-Cents. - Le coup d'Elat du 18 fructidor. — Comment M. Royer-Collard devini philosophe. - M. de Foutanes et M. Joubert. - Leur lisison à la fin du dix-huitième siècle. — L'éloge de Washington par M. de Fontanes — Il est nommé grand-maître de l'Université. — M. Jouhert à la tête du consell de l'instruction publique, 🐭 Opinion de M de Fontanes sur Voltaire et Roussau - MM, Laron iguière et Royer-Collard, professeurs de philosophie. - Le droit divin, d'après M. Royer-Collard. — Ce qu'il appelait a le ministre de la Providence . - M. Royer-Collard et Tho-

mas Reid. - La philosophie de Locke et de Hume. -- Parallele entre Thomas Reid et M Royer-Collard. -Comme quei toutes écoles s'accordent en un seul point. - Les idealutes et les sceptiques - Les déprér ateurs de la nature humaine. - La théorie des idées considérées comme images intermédiaires. — Thomas Reid admirateur d'Arnauld. - Le rôle politique de M. Royer-Collard. — Royaliste quand même. — Les Jés : tes sous la Restauration. — La loi sur les pensions ecc. és astiques et la loi sur le sacrilège. - La loi est-elle athée ? - Le Concordat de 1801 jugé par M. Jean Walton. - Une erreur de M. Lanfrey. - La vie privée de M. Hoyer-Col ard. - Un mot de M. de Fontenelle. - Les amis de M. Rover-Collard. - Ses goûts de campagnard - Son intérieur, sa bibliothèque. — Sa religion janséniste — Sa dernière ma adie - Ses derniers moments, sa mort. . . .

78

CHAPITRE V. — Lanjuinals d'après sa correspondance inédite. — Eta.t-il jameéniste » — Sa haine des Jésuiles.

Le Jameénisme et le Gallicanisme défluis par M. Dupin.

— Les frères Tabourin. — Lanjuinais et la Constitution
dvile du clergé. — il collabore à la Chronique religieuse.

— Les Pet.tes Écoles de Port-Royal, d'après Sainte Beuve.

— Fonteine et le jeune de Tillemont. — Profession de foi
de Lanjuinais. — Ses lettres à ses fils. — Son opinion
sur les jeux et sur la danse en particulier. — Il n'admet
pas qu'on s'ennuie au co.tège. — Conseils à son fils ainé
à l'occasion de sa première communion. — Mes de Lanjuinais donne son mari en exemple à ses fils. — Le déisme
de Jean-Jacques et calui de M. Ranau.

2.0

CHAPITRE VI. — Un roman janséniste, — Claude Brugière de Barante et sa femme, d'apres leur correspondance inédite. — Les deux sortes d'osprit, selon Pascel. — Opinion de Mademe de Barante sur la Constitution civile du clergé. — Les Lettres de Mirabeau à Sophie. — Détails nouveaux sur la mort de Sophie. — Les éléments de géographie et de grammaire composés par M. et

Madame de Barante pour leurs enfants. — Un drame sous la Terreur. — Comment madame de Barante sauva la vie à son mari. — Son ambition pour lui. — Ce qu'il pensant du gouvernement du Directoire. — Ses idées sur l'éducation. — Ses lettres à son fils Prosper — Il est nommé préfet de l'Audo. — Son désespoir après la mort de sa femma. Prosper devient son confident et son ami. — Nomme préfet de Genève, il est révoqué par l'Empereur. \* près avoir été fait baron de l'Empire — Résumé de vie.

246

CHAPITRE VII. - Montlosier et la lutte des libéraux contre les Jésuites. — La jesuitisme défini par Lanjainais. — Voltaire et les Provinciales. - Pascat jugé par Château-Les Jésuites sous la Restauration. - Leurs intrigues, leurs hommes, leurs journaux. - MM. de Bonaid et Lamennais. - Le Mémoire à consulter de Montlosier. — Sa famille, son éducation. — Défenseur de la religion à la Const.tuants, - Correspondant de l'Empereur. — L'esprit du siècle et le parti-prêtre. — I. imprimorie des Jésuites à Louvain, — Une lettre de M. Fiérée à M. Dupin. — Le manuel de M. Dupin sur les l.bertes de l'Egl. se gailicane. — Une anecdote inédite. — L'arrêt de le cour royale du 1st août 1826. - La Dénonciation de Montlosier à la Chambre des Puirs. - Trois descendanta de familles jansénistes. - MM. Molé el Pasquier, d'après MM, de Barente et Sainte-Beuve, - Pourquoi M. Molé garda le silence à la Chambre des Pairs dans les debats sur la Denonciation de Montlosier. - Comment M. de Barante épousa M le d'Houdetot. - Ses amours avec matame Récamier. - Correspondance inédite do madame de Barante avec madame de la Briche — Souvenire de Napoléon-Vendée et de la préfecture de Nantes. — Le château de Barante, — Le catholicisme ardent de madame de Barante. — Prière composée par son mari pour être récitée en commun. — Pensées de M. de Barante. - Ses lettres inédites à ses fils. - Sa philosophie, son jugement sur M, de Maistre, sur le gouvernement

| prussien. — Le journal de madame de Barante à Sant-         |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Petersbourg Ses œuvres de charité, son prosélytisme         |     |
| religiaux, - Comment elle convertit son mart et quelle      |     |
| promesse elle lui fit faire, - Comme quoi M. de Barante     |     |
| aurait dù rester tidele à ses anciens compagnons d'armes,   |     |
| - Caractère de la campagne des libéraux contre les Jé-      |     |
| suites Le rapport de M. Porta is et les discours de         |     |
| MM. Pasquier et de Baranto Les derniers jours de            |     |
| Montroster. — Son attitude our son lit de mort. — II        |     |
| refuse de se rétrac.er. — Son enterrement civil à Ran-      |     |
| danne Un mot de Vicior Cousin                               | 313 |
|                                                             |     |
| CHAPITRE VIII. — M. Ustazade Silvestre de Secy. — Une       |     |
| soirée chez M. Gircin de Tassy. — Le P. Gratry et Du        |     |
| Guet - L'Oratoire d'après Bossaet Un diner pendant          |     |
| le Concile chez M. Martin de Noirlieu M. Slivestre de       |     |
| Sacy et sa Bibliothèque spirituelle. — Son portrait par     |     |
| M Maxime Da Camp. — Parallele entre Rollin et Daunou        |     |
| - Daunou pendant la Révolution. — Son amour de la           |     |
| Lberid. — Ce que M. de Sacy ponsait du « verbiage par-      |     |
| temenlaire ». — Comment il devint l'hôte des Tuileries.     | 378 |
|                                                             |     |
| APPENDICE. — I. Lettres inédites de Lanjuinals à M. Bouls   |     |
| fils, avocat, à Marseille,                                  | 3gt |
| II. — Les frères Tabourin ou Frères des Écoles chrétiennes. |     |
| - Une lettre de la Supérieure générale des Sœurs de         |     |
| Sainte-Marthe (15 juin 1880)                                | 404 |
| III Consolle de Mat de Parente à con Die                    | 6   |

Yannes. - Imprimerio Largera

nighter by Google

) ciral from UNIVERSITY OF WISCONSIN

#### ERRATA

Page 346, § 1<sup>ex</sup>, rétablir ainsi la seconde phrase : M. de Barante, qui, lors de l'abdication de Fontainebleau, avait eu beaucoup de peine à maintenir l'ordre à Nantes, donna sa démission au retour de i lie d'Elbe, et sa femme tomba, au cours de ces tragiques événements, dans une mélancoire qui ne fit que développer ses tendances au mysticisme.

Page 353 — au lieu de : il finit par communier toutes les semannes lire : il finit par communier fréquemment.

Digitization Google

) prailform UNIVERSITY OF WISCONSIN

numeraby Google

): piral from UNIVERSITY OF WISCONSIN





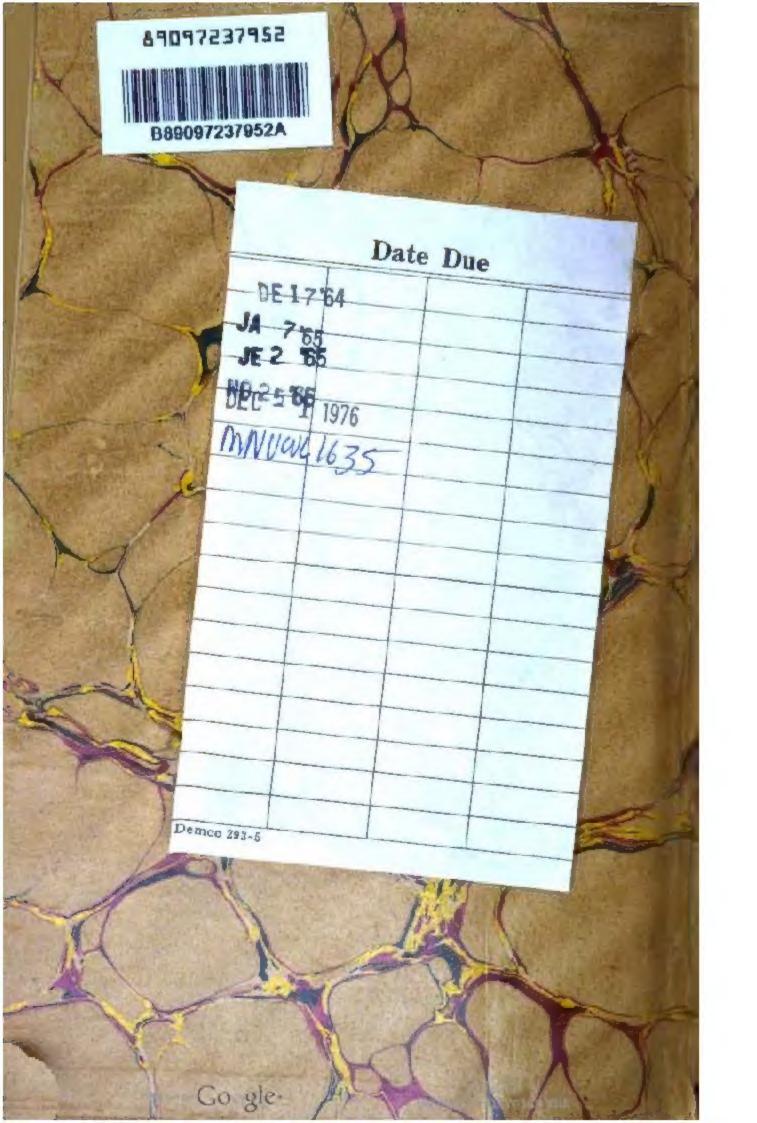



